La civilisation véritable, parce qu'elle travaille à la grandeur de l'homme, suppose d'abord la connaissance de l'homme, l'amour et le respect de l'hom-Georges Duhamel.

# PAMRIOTE

**NOTRE FOI!** 



**NOTRE LANGUE!** 

Le but assigné par Dieu à la communauté humaine, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la concorde et l'unité.

PIE XII.

29ième année

PRINCE-ALBERT, Sask., mercredi le 26 juillet, 1939

# :: UN CONGRES QUI MARQUE UNE ETAPE ::

# PAR LE CONGRES **APPROUVE**

# LE CONTROLE DES ECOLES L'ATTITUDE DES COMMISSAIRES

Son Exc. Mgr Guy, O.M.I., évêque de Gravelbourg et ancien vice-président de l'A.C.F.C., soutient les congressistes de sa parole et de ses exemples

# **OUVERTURE**

# Mardi le 18 juillet

(PAR ARSENE LAUZIERE)

GRAVELBOURG - C'est entre deux poignées de mains, que les congressistes, anciens et nouveaux, s'inscrivent au bureau de M. L. Demay, vice-président de l'A.C.F.C. épanchements pour assister à la Willow-Bunch.

### Sermon de l'aumônier

A l'Evangile, M. l'abé A. Coursol, aumonier général de l'A.C.F.C., nous donne une allocution très goûtée. Nous reproduisons son texte ail-

Ensuite, chacun retourne au Collège pour la première séance d'étude de l'A.C.F.C.. Nous assistons, très touchés, aux souhaits de bien-

### Mgr Charest, P.D.

Le sympathique curé de Gravelbourg ouvrit le feu. Mgr Charest, P.D., témoigna sa joie d'avoir pour paroissiens temporaires ces nom- vants: breux délégués de quatre coins de la province. "Gravelbourg, dit-il est | Comité des Résolutions grandement honoré par la tenue d'un Congrès si grandiose". Mgr le curé a des mots très délicats pour les absents et les disparus, grands St-Arnaud de Gravelbourg, M. Duouvriers de l'A.C.F.C. Enfin, il forréussite de ces assises nationales.

### M. Forcier

M. Albert Forcier, remplaçant M. le maire Huel, souhaita la bienvenue aux délégués et aux visiteurs à Gravelbourg.

### Le Collège Mathieu

Le Collège Mathieu a sa place toute marquée dans nos congrès de l'A.C.F.C. Cette année, il participe plus intimement encore à nos assi- Rapport financier ses françaises en recevant dans ses murs hospitaliers la nombreuse débienvenue aux congressistes, salue à la suite de cette exposé. lège, sait aussi faire admirer cette deux heures. belle richesse que constitue la jeu-

nesse franco-canadienne qu'héberge éduque et prépare le collège.

### M. Saint-Arnaud

Au nom du Cercle paroissial de Gravelbourg, M. E. Saint-Arnaud, président local, souhaite également la plus chaleureuse et fraternelle On doit faire trêve à ces joyeux bienvenue aux distingués visiteurs Sa bienvenue s'adresse spécialement messe! d'ouverture, célébrée par aux membres du clergé, l'un des Mgr H. Kugener, P.D., V.G., curé de principaux facteurs de la réalisation du miracle canadien de survivance dans l'Ouest.

### Le Docteur Roy

Après cette cordiale bienvenue, M. le Docteur Laurent Roy, prési- La journée de l'A.C.F.C. dent général de l'A.C.F.C., nous fait un beau et substantiel résumé des activités de l'Association depuis le dernier Congrès. Nous publions ailleurs le texte de son discours.

tion des Comités de résolutions et de nominations de l'A.C.F.C., qui se composent des membres sui-

Président: Monsieur Samuel Bonneau, d eGravelbourg, MM. Elphège mont Lepage de Vonda, Madame A. mule des voeux pour la plus grande Hamelin, de Sedley, MM. Emile Bourassa de Radville, Clotaire Denis de Saint-Denis, René Barré de Duck-Lake, Raoul Béchard de Rosetown.

### Comité des Nominations

Dr L. Beaudoing de Ponteix, MM. Raoul Béchard de Rosetown, Alci me Bouvier de Meyronne, Joseph Bru de Jackfish, Octave Carrière de Storthoaks, L.-P. Côté de Montmartre, Louis Demay de Saint-Brieux, Eugène Durette de Shell-River, Emile Préfontaine de Prud'homme.

Ceci fait, M. l'abbé Baudoux, selégation provinciale. Le R. P. Pié- crétaire général, lut le rapport fi- fontaine". Le matin, M. Dumont Le- Excellence Mgr. Guy fit connaître bourg, et rédacteur de deux jourdalue, O.M.I., professeur de philoso- nancier couvrant la période depuis page nous avait aussi procuré un aux congressistes le travail fait en naux, répondit à cette santé. M phie, fait une vibrante allocution le Congrès de Saskatoon. Une disau cours de laquel il souhaite la cussion très intéressante s'amorce

Son Exc. Mgr Guy, O.M.I., ancien C'en est assez pour l'avant midi. recteur du collège et les anciens La séance est levée puis les déléélèves qui font grandement hon- gués vont prendre le dîner. Après neur à leur Alma Mater. L'orateur, le dîner, ils visitent les belles inss'il mentionne la pauvreté du col- titutions de Gravelbourg jusqu'à

LE COUVENT DE JESUS-MARIE A GRAVELBOURG tes de dangers et sollicitations.

# LE DR LAURENT ROY EST REELU PRESIDENT GENERAL DE L'A.C.F.C.

Plus de 300 délégués sont venus des quatre coins de la province. Certains ont dû parcourir deux, trois et quatre cents milles.

### — NOS VISITEURS –

M. Duval, vice-consul de Winnipeg, représente la France — M. le Dr Beauchemin, le Comité permanent des Congrès de la langue française, et l'Association de l'Alberta — Le R. P. Fortier, du secrétariat de l'A.C.F.A. — M. Raymond Denis représente la Saint-Jean Baptiste de Montréal, le "Devoir et M. l'abbé Groulx.

### Après-midi

M. Antonio de Margerie, notre si dévoué chef de secrétariat, donne de clairs renseignements au sujet de la JOURNEE de l'A.C.F.C. qui se fait depuis quelques années en collaboration intime avec nos cer-Nomination du Comité de ré-cles locaux. Le distingué orateur solutions et de nominations fit ensuite de nombreuses suggestions pour la bonne reussite de cet-On en vient ensuite à la nomina- te journée d'apostolat patriotique.

### LE PROGRAMME D'EDU-CATION NATIONALE

### Par le R. P. Piédalue, O.M.I.

Ensuite le R. Père Piédalue, O. M.I., analysa le programme d'éducation nationale, accepté par notre Exécutif provincial. Nous publions ailleurs ce magistral discours qui attira tant d'éloges à son auteur. Vous pouvez juger par vous-même sa valeur, chers lecteurs.

### Le survivance des jeunes

Excellence Mgr Guy, O.M.I. illus- ce. tra l'importance de la SURVIVAN-CE DES JEUNES, organe de presse très précieux pour la jeunesse éco-

### "A la claire fontaine"

TABLEAU DE JEANNE MANCE

M. Perron, pour nous dérider et nous reposer, chanta "A la claire Durant quelques minutes, Son tholique pour le diocèse de Gravel- LE ROLE DE LA FEMME sionné du Français pour son pays

### AU CONGRES



Son Exc. Mgr Guy, O.M.I.

Jésus-Marie nous présentèrent un d'autre religion, nous ayions pu

conférence magistrale comme l'ap- de la province de Québec voilà dix, pelle le Dr Roy. M. l'abbé Jérôme, secondé par M. L. Demay, propose qu'on publie sous forme de tract le tre journal.... travail du Révérend Père.

### Un quotidien

### faveur d'un quotidien français pour Ouest canadian

### Souper à la Salle St Jean-Baptiste

A six heures, souper commun à la salle St-Jean-Baptiste, sous la présidence de M. Saint-Arnaud,

### LA SANTE AU "PATRIOTE"

### Par M. Préfontaine

Alors M. E. Préfontaine porta la santé au "Patriote de l'Ouest". "Le Patriote" dit-il, "est sans contre-dit Saskatchewan. On se demande par-Canadiens français, qui vivons é parpillés dans cette grande provin-Le R. P. Piédalue continue sa mêmes avons apportées avec nous cela est dû en grande partie à no-

Le R. P. Gobeil, O.M.I., dévoué propagandiste du "Patriote" remer- publions ailleurs le texte de ce dis- Sous le signe de l'union, ajoutecia M. Préfontaine, puis M. l'abbé Branch, directeur de la presse ca-

# LE NOUVEL EXECUTIF

### EXECUTIF DE L'A.C.F. C.

PRESIDENT GENERAL: — Dr Laurent Roy, de Régina..

VICE-PRSIDENTS: - MM. Louis Demay de Saint-Brieux Adrien Doiron de Humboldt, Elphège Saint-Arnaud et Raoul Béchard de Rosetown.

### EXECUTIF DE L'ASSOCIATION DES COMMISSAIRES

PRESIDENT: — M. Samuel Bonneau.

VICE-PRESILENTS: - MM. Louis Demay de Saint-Brieux

et Alcime Bouvier de Meyronne.

SECRETAIRE: - M. Antonio de Margerie de Vonda.

DIRECTEURS: - MM. Emile Bourassa de Radville, Jules Casgrain de Prince-Albert, L.-P. Côté de Montmartre, Adrien Doiron de Humboldt, Clotaire Denis de Saint-Denis, Ernest Longpré de Gravelbourg, Georges Martin de Willow-Bunch, J.-E. Ouellet de Domrémy.

chef local de l'A.C.F.C. Après les Branch fit connaître sans ambages lique et français. Lui montrer en agapes fraternelles, M. l'abbé Joly, la bonne fraternité qui règne en-

# Mardi soir

# VISITEURS A L'HONNEUR

M. le Dr Beauchemin

un des fecteurs les plus importants de Calgary, président général de M. Raoul Duval du maintien de notre race dans la l'A.C.F.A. et délégué du Comité permanent des Congrès de langue franproblèmes communs en Amérique, notre président, le Dr Laurent Roy. Nous devons tous travailler à la pévingt, trente ans et plus. Eh bien, rennité du fait français sur ce con- hommes depuis un an, déclare l'oquin exclusivisme national. Nous dans le monde entier.

# DANS L'A.C.F.C.

### Par Mme Guy Gravel

Madame Guy Gravel, de Gradans l'A.C.F.C." ou plutôt, comme vrissent. elle le dit dès le début de sa conférence, le rôle de la mère de fa- "Drapeau de Carillon" mille canadienne-française dans la première éducation de l'enfant au dire au double point de vue catho-

curé de Wauchope, nous pluma a-tre "Le Patriote" et ses frères d'ar-vec entrain l'"Alouette".

"El Patriote" et ses frères d'ar-mes, "Tenir" et "Prairie Optimist".

"Expression de la culture française..." Mais pour faire de nos enfants de vrais Canadiens français, il faut commencer par bien l'être soi-mê-Cette conférence fut saluée de

chauds applaudissements.

### M. le docteur L. O. Beauchemin LE SALUT DE LA FRANCE

M. Raoul Duval, distingué vicefois comment il se fait que nous, caise au Canada, nous apporte le consul du Consulat de France à message de Québec, M. le Docteur Winnipeg, convient avec chaleur nous présente les hommages et les du plaisir qu'il éprouve à nous apaussi agréable divertissement. Quel- ce et si mêlea la plupart du temps voeux de succès de nos frères de porter le salut cordial et affectueux ques jeunes filles du couvent de à des gens d'autre langue et l'Alberta. Il dit l'affection et le de la douce France. M. Duval trousouvenir qu'ils conservent envers ve ensuite des paroles très délicates Profitant d'un court répit, Son pathétique tableau de Jeanne Man- conserver les bonnes coutumes et S. Exc. Mgr Guy. M. le Docteur fait et très élogieuses à l'adresse de traditions que nos pères ou nous- ensuite la revue de nos intérêts et Son Exc. Mgr Guy; il félicite aussi

> Le destin providentiel protège les tinent. Pour celà, unissons-nous "a rateur; c'est ainsi que la voix du mare usque ad mare" sans mes- Saint-Père pour la paix résonne

> t-il, la France connaît une renaissance prodigieuse. L'amour pasa opéré cette résurrection. Il est magnifique de voir ces assises pour assurer la survivance de Sa Majesté la langue française en cette velbourg, charme son auditoire par conjure d'éviter les "slogans", les province. M. le vice-consul nous sa personnalité littéraire. Sa con- mots tout faits, qui au lieu d'enriférence sur le "Rôle de la femme chir la langue française l'appau-

Un superbe tableau, représentant point de vue de l'A.C.F.C., c'est-à- le "Drapeau de Carillon", se dérou-(Suite à la page 2)



LE COLLEGE MATHIEU A GRAVELBOURG

# Résolutions et voeux adoptés par le Congrès

1.—Il est proposé que ce Congrès demande instamment au Gouverneberta et du Manitoba.

demande respectueusement aux Ordinaires de la province que soient rattachant à l'A.C.J.C.

3.—Il est proposé que le Congrès conjoint demande à la "Catholic Wo-

ment canadien de nommer sans re- tant au gouvernement provincial avec lesdites sociétés et jeunesses tard un sénateur canadien\_français qu'au gouvernement fédéral de nom- pour réclamer du gouvernement ca\_ pour chacune des provinces de l'Al- mer plusieurs agronomes bilingues nadien un texte juridique contraire qui puissent efficacement rensei- à la conscription. gner la clase agricole sur les mé-2.—Il est proposé que ce Congrès thodes modernes de culture, la stiinstitué les mouvements spécialisés du bétail et des volailles qui rende écoles. de jeunesse d'Action catholique se possible l'absorption des surplus de grains sur le marché.

5.—Attendu que les sociétés camen's League" des villes d'établir tholiques nationales canadiennesdes bureaux d'informations et des françaises ainsi que les jeunes unimaisons d'hospitalisations pour les versitaires du Québec se sont pro- ritoriale; il prie l'Exécutif de conjeunes filles catholiques qui, se ren- noncées contre la conscription; dant à la ville pour y trouver de Attendu que ce Congrès groupe sens chaque fois qu'il le jugera à l'emploi, sont opposées à toutes sor- l'élite de la race française en Sas- propos. katchewan; il est proposé que ce

| Congrès considère de son devoir de 4.—Il est propsé de lemander discuter la question de collaborer

6.—Il est proposé que ce Congrès muler à s'engager dans la culture demande à l'Exécutif de nommer mixte et l'encourager à un élevage aussitôt que possible un visiteur des

> 7.—Ce Congrès désire féliciter l'Exécutif d'avoir su marquer vigoureusement l'opposition de l'Association à la participation automatique du Canada à toute guerre extratertinuer des démarches dans le même

> > (Suite à la page 2)

# Un congrès.....

### M. Raymond Denis

Lorsque M. Raymond Denis se du vaillant chef de naguère.

langue française. Notre ancien pré- rage et défend toutes les aspirasident se sent bien chez lui, il l'est tions françaises du continent améde fait.

l'histoire écrite depuis 1912, fit grès un personnage que la jeunesressortir les épisodes heureux ou se reconnaissante appelle son chef, tragiques qui ont tissé la trame de M. l'abbé Groulx. Il nous transmet cette belle page de notre histoire par l'entremise de M. Denis son canadienne-française en Saskatche- plus cordial salut et ses meilleurs wan. Il le fait avec l'éloquence que voeux pour notre effloraison franl'on pas oubliée. Et que d'émo- çaise. tion lorsqu'il s'écrie, hommages aux anciens congressistes: "Vous teur évoque le souvenir des Ma-

sion de M. Duval, que nous avions des Langlois, des Morrier, des Frésu tenir le coup. Voilà pourquoi mont, des Guy, etc... Les vents de nous vivons et respirons encore l'Ouest nous annoncent souvent dans une atmosphère française. En des bruits de tempêtes, de batailrappelant les combats des anciens les, mais jamais de capitulations... jours, le souvenir des anciens Con- Ces paroles terminent dignement grès et des figures de ces heures la première journée du Congrès.

(Suite de page 1) | passées, les coeurs palpitèrent d'échefs, l'un des champions des l'A.C.F.C., M. Emile Gravel, égale- sion scénique remarquable. surent la victoire.

> Au nom de la Saint-Jean-Baptiste association.

ricain.

M. Denis déroula rapidement M. Denis représente à notre con-

Enfin, une dernière fois, l'oraétiez avec nous en telle année!!!! thieu, des Quesnel, des Godin, des Il nous déclara, selon l'expres- Gravel, des Maillards, des Auclair.

# LE CONCERT

### Une belle séance dramatique, organisée par M. l'abbé Branch

(PAR RENEE GRAVEL)

d'un auditoire de choix qui y assis-

GRAVELBOURG, - Gravelbourg | Au lever du rideau, nous voyons a eu, cette année, l'honneur d'être sur la place du village des enfants le siège du Congrès de l'A.C.F.C. qui s'amusent et chantent, en dan-Notre petite ville a pris un air de sant une ronde, nos si jolies chanfête avec ses drapeaux et ses ban- sons canadiennes. Nos félicitations derolles et son illumination noc- vont à ces enfants et à Mme Guy turne qui, par ses reflets multico- Gravel qui les a formés. lores, présente un air de gaîté, est Le trop court sketch des mari-

d'un goût bien français. du congrès et aussi pour acceuillir frait et par son chant plein d'endignement les délégués, M. l'abbé train. "Les matelots, les matelots Bérubé, le dévoué vicaire de la sont bien les gâs les plus gais du cathédrale, et dont nous avons pu monde...." C'était bien ça! déjà apprécier les talents d'artiste,

niers a enthousiasme l'auditoire par Pour marquer le deuxième jour le charmant coup d'oeil qu'il of-

Et nous voilà aux pièces de réa organisé une séance dramatique sistance. Une comédie nous décrit et musicale qui eut lieu mercredi d'une façon bien spirituelle les soir le 19. Le programme en était difficultés d'un célibataire à se fort varié, et a retenu par sa qualité trouver une ménagère. Pièce diver-



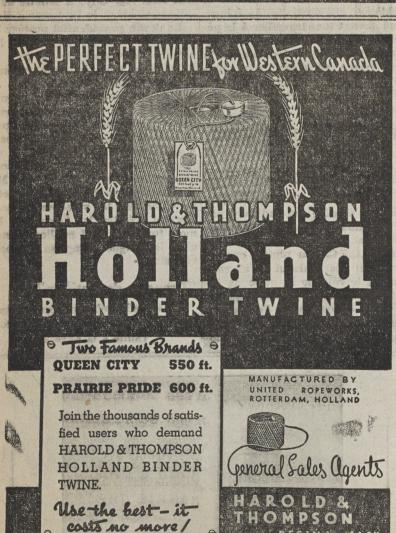

culture intellectuelle.

Mlle Renée Gravel au piano.

cert et les sourires de tous.

### Séance conjointe du mercredi matin

Rapport de la séance conjointe des Commissaires d'écoles

(PAR M. L'ABBE D. M. DUGAS)

GRAVELBOURG, - Nous nous sommes habitués à régler nos difficultés scolaires entre nous et le bilan normal et accoutumé est l'unanimité où presque sur la plupart des points d'une importance vitale. Mais voici que se renouvelle, cette année encore, une réunion conjointe des commissaires catholiques le tous les districts scolaires de la province. Ce seul préambule indique que la marche générale du programme sera bilingue.

Me S. M. Bonneau et M. W. F. Hargarten présidaient.

La séance s'ouvrit par un "O Canada" chanté en français par les uns, en anglais par les autres. Suivirent les souhaits de bienve-

### Mgr Charest, P.D.

teresse française de la province, ta quelques conseils au sujets des offerte pour visiter cette ville si obtenu de cette demi-heure de ca- dans le cabinet provincial; connue pour l'expansion française téchisme et de cette heure journaqui en rayonne et où leurs fils et lière de français. leurs filles viennent recevoir leurs dinlômes garants d'antitudes qui de langue anglaise, Mgr Charest jus- les il ne suffit pas d'enseigner les aura vacance dans le cabinet. ifia sa présence comme orateur au sciences profanes, mais il nous faut début de cette journée. C'est en surtout inculquer à la jeunesse étutant que représentant de l'Eglise, diante de solides convictions pour cette mère et civilisatrice des peu- étayer leur vie morale et religieuse. ples, qu'il parle. L'Eglise en effet, loin de se désintéresser de la scien- Bonneau, nous présenta M. F. W. journaux en un seul hebdomadaire ce, en a toujours été la grande pro- Townley-Smith comme le représen- et que le Congrès supplie Son Exmotrice. Il suffit pour s'en convain- tant de 5000 commissions scolaires cellence Mgr Guy de prendre l'afcre de feuilleter les pages des siè- et un irréductible champion d'opcles passés. Aux premiers siècles, position aux grandes unités scolail'Eglise petit grain de sénevé qui se res. Cette déclaration du co-prédéveloppait en arbuste, dut lutter sident souleva une salve d'applaupour vivre et abbattre une à une dissements. M. W. F. Hargarten, coles superstitions païennes et les hérésies. Plus tard, lorsque l'Eglise teur. put reposer un peut au sein d'un monde chrétien qu'elle avait en- Discours de Townley-Smith fanté dans les souffrances des martyrs, elles put se livrer librement à légués ne se surprennent donc pas glise leur souhaiter la bienvenue.

### M. Albert Forcier

M. Albert Forcier souhaita la ce de M. Huel, maire de la ville qu'ils fussent bien reçus et se sension de ce genre.

### M. Ernest Longpré

Irène Godin et M. Antonin Duhamel. | velbourg, sut justifier sa présence tueuse. Le système de taxation sur la formation des nôtres à l'action néral à Gravelbourg, expriment au Le clou de la soirée fut une opé- sur la tribune, et entretint les dé- la propriété foncière (real estate) intelligente, l'Exécutif prenne tous Comité Permanent des Congrès de rette en un acte qui nous donna l'oc- légués sur l'école de Gravelbourg. est faux. En effet que vaut la ter- les moyens nécessaires pour la mise la Langue Française au Canada, casion d'applaudir encore une fois L'école du village, cette immense re? Personne ne le sait. Elle vaut ce à exécution, dans le plus bref délai leur fraternelle gratitude pour leur cet artiste fin et de grande classe immeuble abrite dans ses murs en que les éléments climatériques im- possible, du voeu du Congrès géné- message si encourageant. Ils appréla sous nos yeux. Puis c'est avec motion, surtout à la mention des qu'est M. Guy Gravel. Mile Irène plus de douze magnifiques sali s prévisibles lui font produire. Tout ral de 1936 relatif aux cercles d'é- cient encore plus la présence perplaisir que M. Demay nous présen- noms chers des disparus: Mgr Ma- Duprat qui lui donnait la réplique de classe, un pensionnat pour jeu- cela dépend de la pluie, des saute- tudes. ta M. Raymond Denis, qui durant thieu, le Dr Arsène Godin, de Wil- sut bien vivre son rôle en y appor- nes filles, un noviciat pour les re- relles, de la grèle, des insesctes et de longues années fut un de nos low-Bunch, ex-président général de tant de la distinction et une préci- crues de la congrégation en plus de cent au res facteurs que vous d'une grande chapelle et d'une vas- connaissez comme moi. droits du français dans cette pro- ment ancien président de l'A.C.F.C. La pièce est moderne et fut jouée te salle académique. Les religieuse Seules les minorités qui luttent a- dans le mouvement avec une mer- de Jésus-Marie de Sillery en ont la M. Townlev-Smit yant à leur tête de tels chefs s'as- veille de détails révélant une belle charge. Mère Ste-Emilienne, supé- plaisir de parler devant me réurieure, convie les visiteurs à visiter nion de ce genre. Beaucoup, dit-il Pour terminer nous sommes cette maison où elle-même et onze rejettent sur les épaules du proprésenta devant l'auditoire, l'on de Montréal, dont il est le premier transportés sur les bords enchantés religieuses enseignent à trois cent chain le soin de veiller sur nos intépouvait lire l'émotion et la joie qui vice-président général, M. Denis du "Beau Danube bleu" de Strauss cinquante élèves, dont quatre-vingt- rêts capitaux d'éducation. Vous, qui se trahissaient sur les figures, cel- nous communique le message d'a- chanté par un groupe dont faisaient quinze pour cent, sont catholiques m'écoutez, faites partie de cette les des anciens, frères de combats mitié et le salut fraternel de cette partie Mlles F. Bourgeois, G. Du- et quatre-vingt-cinq pour cent Ca- c'asse qui non seulement s'abstient prat, B. Gravel, A. Charbonneau, nadiens français. Cette école a beau- de critiques, mais qui sait encoura-M. Denis avoue qu'il est harassé A titre de délégué du "Devoir", Mme Brazziel, Mlles G. Gravel, M. coup fait parler d'elle dans le pas- ger. M. Townley-Smith est un lidu voyage, mais pas assez fatigué il apporte aussi le salut de ce va- Huel, V. Bouvier, T. Emard et MM. sé, car elle est le type de l'école seur. Et pas de pacotille, non plus. pour se refuser le plaisir de vivre leureux quotidien français. On ne L. Bourgeois, A. Forcier, E. Bou- publique dans un centre catholique Savourant tout dernièrement le pasavec nous quelques instants le sou- peut parler du "Devoir" sans évo- vrier, Albert et Pierre Gravel ac- et canadien-français. M. Longpré sage célèbre où Dante nous donne venir des luttes d'autrefois, luttes quer la grande et noble figure de compagnés par un petit orchestre: fit ressortir les avantages de possé- sa vision de l'enfer, l'orateur s'arépiques pour la sauvegarde de la M. Omer Héroux, qui suit, encou- Mlle Hermine Lemoyne jouait le der des religieuses comme institu- rête au premier degré de ce séjour M. le Dr Petitclerc, l'Exécutif s'em\_ violon, M. Pierre Gérard, la basse, trices qui demeurent au poste mal- de forme conique où s'agitent, ploie à organiser d'autres tournées gré les arrérages qui leurs sont dûs. poursuivis par des scorpions et du même genre. Et puisque, comme on le chan- Comme secrétaire du village, M. autres animaux repoussants, cette tait au cours de la soirée: "Un sou- Longpré nous dit que le taux de innombrable classe de bons diables 18.—Il est proposé que, pour aider 'ire vous électrise"... nous fûmes taxation pour fin scolaire, préle- qui n'ont fait aucun mal, mais les percepteurs de la Journée dans mystique canadienne-française. En électrisés par le magnifique con- vé dans cette ville de 1200 habi- qui ne se sont jamais donné la leur tâche, le Secrétariat adresse tants était fixe à 10 mills. M. le se- peine de faire aucun bien. Ce lieu, chaque année à tous les comités crétaire nous rappela aussi que pour être le moins intolérable de paroissiaux des notes sur l'activi-Gravelbourg avait rendu un hom- l'enfer n'en est pas moins des- té de l'Association ainsi que réponse mage à Nos Souverains en comman- tiné aux démons. Vous, certaine- aux objections courantes faites à dant un convoi spécial de chemin ment, chers auditeurs n'en serez l'A.C.F.C. et qu'avant de se mettre de fer pour permettre à plus de qua- pas. tre cents écoliers et grandes personnes de voir Leurs Majestés à Régina. Vous voyez messieurs, dit-il au gens de langue anglaise, qu'il se Les résolutions.... passe une foule de choses à Gravelbourg que vous ne soupçonnez.

### Le R. P. Fortier, S.J.

Le R. P. Joseph Fortier, s.j., d'Edmonton, chef du secrétariat des Associations nationales de langue française de l'Alberta, parlant au l'Association des commissaires l'école franco-albertins, présenta à bien d'autres; les hommages de cette dernière Association à l'Association correspondante de la Saskatchewan. Il indiqua les progrès de l'Association fondée depuis quatre ans. Cette Association compte actuellement deux cent membres. Le but de l'Association est identique à celui que poursuit l'Association similaire de la Saskatchewan. Cette Association, autonome quand il s'agit de questions catholiques et françaises, ne s'est pas séparée complètement de l'"Alberta School Trustees Associa-Mgr A. Charest, P.D., curé à la tion". L'Exécutif de cette dernière athédrale, parlant en français, fé- Asociation provinciale de commislicita les commissaires d'école d'a- saires compte deux catholiques voir choisi Gravelbourg, leur for- dont M. Pilon. Le R. P. Fortier ajoucomme centre de leur réunion. Pour commissaires et des institutrices beaucoup c'était une chance toute pour qu'un plein rendement soit

S'adressant aux commissaires de cabinet; langue anglaise, le R. Père s'appuya

L'un des co-présidents, M. S. M. président, présenta lui aussi l'ora-

M. Townley - Smith s'excusa la culture des humanités et, par d'être arrivé en retard d'une d'au moins un annonceur canadienses moines surtout, infuser à ses demie-heure, étant donné qu'il dut français, l'Exécutif indique aux adolescents ce que le génie païen a- parcourir 5000 milles pour assister membres de l'Assiciation la ligne vait produit de mieux enrichi des à ce congrès. Puis, assurant ses au- de conduite à suivre pour remédier trésors de la Révélation. Tout le diteurs de son évidente sympathie à la situation. système éducationnel du Moyen- envers les gens de langue française. Age reposait dans les mains de en débitant très correctement quell'Eglise. Aujourd'hui, nous consta- ques lignes de "La maison que Jac- se procurer des livres français dans tons qu'il se trouve en Angleterre ques a bâtie", l'orateur nous dit cette province; et attendu que les 13 collèges relevant de l'Université que nous étions réunis ici pour le d'Oxford, qui ont été fondés avant bien de nos enfants. Il parla ensuila Réforme protestante. Que les dé- te de la brûlante question des grandes unités scolaires. Je n'en suis d'entendre un représentant de l'E- pas, nous dit-il. Et pourquoi avoir recours aux grandes unités? Pour la solution de difficultés administratives? Je le nie! Pour la solution des difficultès financières? Evidembienvenue aux délégués en l'absen-trefois avec celle d'aujorud'hui. ment. Comparons la situation d'au-Lorsque le jeune campagnard, fide Gravelbourg. La ville de Gravel- nissant du huitième grade, ne troubourg se dit heureuse de recevoir vait pas à son école rurale de maîles délégués. Elle a tout fait pour tresse enseignant le High School, il prenait résidence au village et là, tent chez eux. Elle espère que, re- avec un vingt dollars de pension venus dans leurs paroisses respec- par mois et \$50.00 de frais scolaitives, les délégués se souviennent res, il s'en trouvait quitte pour l'an- nesse rurale autant qu'urbaine, avec bonheur des quelques jours née. Aujourd'hui, le jeune habitant il est résolu que des moyens soient qu'ils ont passés ici et lui revien- ne trouve pas le \$250.00 nécessaire. pris pour faciliter davantage l'en-

Abandonnant le côté pessimiste, rima son

(Suite à la page 6)

(Suite de page 1)

8.—Attendu que les Canadiensfrançais et les catoliques n'ont pas leur part des positions au gouver nement tant fédéral que provincial: attendu que le moment des élecnom de M. J.-O. Pilon, président de tions est toujours choisi pour faire ticipation aux séances de ce Convaloir nos droits, à ce sujet comme

il est résolu que demande soit faite à chaque cercle et à chaque membre de l'A.C.F.C. de cette province d'insister auprès des députés, surtout dans les comtés où les no tres détiennent la balance du pouvoir, afin que les nôtres soient représentés selon leurs droits, dans les positions du gouvernement, surtout quand ils ont les qualités requises pour remplir dignement ces positions; aussi que les membres de l'A.C.F.C fassent connaître à nos députés tout ce qui, à leur avis, n'est pas juste comme aussi tout ce qui pourrait être fait pour amélio\_ rer notre situation.

9.-Attendu que les Canadiens français ne sont pas représentés

Attendu que les nôtres ont droit à un représentant au moins dans le

il est résolu que demade soit en font des citoyens canadiens fran- sur le témoignage d'hommes émi- faite au premier ministre de la pro- vice-président, M. Raymond Denis, çais bien armés. Puis s'adressant nents d'Amérique pour soutenir vince de nous donner la représensurtout au groupe de commissaires son affirmation que dans nos éco- tation qui nous est due, des qu'il y

> 10.—Il est proposé qu'un voeu soit présenté à l'administration des journaux canadiens-français de l'Ouest demandant la fusion de ces faire en main et de bien vouloir communiquer à l'Exécutif le résultat de ses démarches.

> 11.-Il est proposé que si Radio-Canada n'accorde pas, par l'entremise du poste fédéral de Watrous, une part équitable au français dans son horaire quotidien et si la même société ne retient pas les services

12.—Attendu qu'il est difficile de nôtres sont forcés de lire des livres en langue étrangère; il est résolu que chaque cercle paroissial voie à ce qu'il y ait une gibliothèque franvaise dans chaque paroisse.

13.—Il est proposé que l'Exécutif soit félicité de l'essai qu'il a fait de bibliothèques circulantes et il est demandé à l'Exécutif d'amplifier cette entreprise.

14.—Attendu que le gouvernement fédéral facilite les classes de culture physique et attendu que ces classes ne donnent

pas l'entraînement voulu à la jeu-

der à l'institution d'un plus grand L.-O. Beauchemin. nombre de bibliothèques circulantes, il soit établi un système de contributions volontaires à verser, par katchewan profitant de leur Conl'entremise des préposés aux dites grès général de Gravelbourg, veubibliothèques, au Secrétariat géné- lent exprimer à M. Omer Héroux, réral de l'Association, et que le Se- dacteur en chef du "Devoir" leur crétariat s'entremette pour l'échange profonde reconnaissance pour l'inde volumes appartenant aux pa- térêt exceptionnel qu'il a toujours

l'intérêt et l'utilité des tournées de et les soutient. conférences déjà organisées comme celles de Mlle Evelyne Leblanc et

en campagne. les percepteurs tiennent un cercle d'études à l'effet de se préparer à remplir leur tâche du mieux qu'il est possible.

> \* \* \* VOEUX

Tous les congressistes expriment leur respectueuse admiration au que le Ministère des Affaires étransouriant Evêque de Gravelbourg, gères de la république française ac-Son Excellence Mgr Joseph Guy, o.m.i., pour son active et sage par-

Le Comité de l'Organisation du Congrés général de l'A.C.F.C. invite les congressistes à adopter un vote de remerciement respectueux au Révérendissime Mgr Charest pour avoir bien voulu donner de sa personne, de son temps, et de son magnifique amplificateur pour le lancement à ce Congrès de la chansonnette française par le disque.

A l'ocasion de leur Congrès général de Gravelbourg, les FrancoCanadiens de la Saskatchewan veulent redire à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal leur gratitude émue pour tout l'aide matériel et moral que ladite société n'a pas cessé d'apporter au soutien des oeuvres canadiennes\_françaises. Ils remercient également la société d'avoir bien voulu agréer favorablement l'invitation que l'A.C.F.C lui avait faite d'envoyer un délégué au ancien président général des associations nationales de la Saskatche-

Les Franco-Canadiens de la Saskatchewan, réunis au Congrès gé-

sonnelle du Comité Permanent dans la personne de l'un de ses membres 16.—Il est proposé que, pour ai- les plus dignes, monsieur le Docteur

Les Franco-Canadiens de la Sasporté à l'égard des minorités cana-17.—Il est proposé, étant donné Pouest, intérêt qui les réconforte diennes-françaises des provinces de

> Ce Congrès des Franco-Canadiens de la Saskatchewan désire saluer avec admiration monsieur l'abbé Lionel Groulx, notre illustre historien national, le créateur de notre le remerciant de son salut d'encouragement, les Franco-Canadiens de la Saskatchewan l'assurent de leur entière coopération à son action de réveil national.

> Les Franco-Canadiens de la Saskatchewan, réunis en Congrès général à Gravelbourg, prient monsieur Raoul-Gérard Duval, vice-consul de France à Winnipeg, et qui a bien voulu apporter au Congrès le salut de la France, de transmettre à son consulat l'expression de leur gratitude pour l'aide substantielle corde à la Saskatchewan française.

Avant de se séparer, les congresistes de Gravelbourg veulent renercier hautement la ville, les institutions religieuses et le comité d'organisation locale de la magnifique hospitalité dont ils ont fait preuve leur endroit.

# PHARMACIE DUNCAN

AVENUE CENTRALE PRESCRIPTIONS

Articles de pharmacie Bonbons, papeterie, etc. Téléphone 2155 NOUS LIVRONS

Company, Ltd. PAIN "SOM-MOR"

Chez tous les épiciers. Envoyez votre commande Devenez notre agent Prince-Albert, Sask. Tél. 2838



BARLIVERU & BERLIEBER IN TRAVILO,

nent encore pour une autre occa- Le voilà du coup évincé des posi- seignement agricole à cette jeunestions qui requièrent le diplôme du se, même s'il faut pour cela discondouzième grade. tinuer les cours de culture physique. Où trouver la solution A mon a-M. Ernest Longpré, représentant vis, la façon de prélèvement des 15.—Il est proposé que, vu l'imde la Commission scolaire de Gra- taxes pour fins scolaires est défec- portance des cercles d'études pour



Publié par l'Imprimerie "Le Patriote" Limitée, A PRINCE-ALBERT, SASK. Gérant: C. JACQUES, o.m.i. Rédacteur: J. VALOIS, o.m.i.

LE SEUL JOURNAL FRANCAIS DE LA SASKATCHEWAN

Le "Patriote" est lu chaque semaine par plus de 30,000 personnes

BUREAU: 1303, 4ème Avenue Ouest Prince-Albert, Saskatchewan

TELEPHONE 2964

ABONNEMENT Un an, Canada Etats-Unis .

# LA FIDELITE AU DEVOI

ALLOCUTION DE M. L'ABBE COURSOL AU COURS pansion française. Epreuves maté-DE LA MESSE D'OUVERTURE

qui s'étaient dévoués à une mort cer-

Qui n'admirait cette jeune fille de

sauve le fort et la campagne de Ver-

leur dévouement, l'esprit de sacri-

fice et l'amour du devoir poussé en

maintes circonstances jusqu'à l'hé-

lantes ne sont pas moins dignes

roïsme même au martyre.

mour du devoir accompli.

ou qui servent encore.

par estime du devoir.

vous bénira.

marcherions.

Mais par contre si nous savons

Je termine par cette anecdote.

pire des mers, l'amiral Nelson don-

d'ordre: "L'Angleterre compte que

chacun fera son devoir".

l'Espagne.

d'admiration.

digne d'éloge.

Saluons c'est une héroine.

ESTO FIDELIS, Soyez fidèles. (Apoc. 2, 10)

Mes chers amis; C'est un beau et fortifiant spec- taine pour sauver le pays. tacle de vous voir assister ce matin | Ils vont au combat, ils y meurent; à la sainte messe. Avant de vous ce sont des héros. mettre au travail, vous avez tenu d'abord à rendre hommage à Dieu et 14 ans, Madeleine de Verchères qui mettre vos délibérations sous sa organise la résistance du fort et puissante protection, soyez en fé- maintient les Iroquois à distance et

Au cours de vos séances, vous vous chères. occuperez de choses bien tempocatholique que vous manifestez ce matin ajoute à la grandeur de votre Congrès, une dignité que la reli-raient voir de quelles trempes é- Distingués visiteurs, gion seule sait donner à tout ce qu'elle consacre.

Vous l'avez compris, soyez-en aussi félicités.

Je ne veux pas vous retenir bien longtemps ce matin, mais permettez-moi de vous entretenir quelques moments du devoir.

Ce sujet me semble à sa place. Ou'est-ce que le devoir?

L'homme a des obligations. On a beau rêver, discuter; si nous naissons tous égaux devant Dieu, nous naissons et nous vivons tous avec des devoirs, c.-à-d. avec des obligations qui s'imposent à nous et fallu s'imposer et cela non par inauxquelles nous ne pouvons man- térêt mesquin, mais par simple aquer sans faute.

L'enfant est le sujet de ses parents, il a envers eux des devoirs que ré- un de ceux qui ont un coeur dans sument ces mots: respect, amour, la poitrine ne marchandera son es- différentes classes. obéissance, assistance.

Le fonctionnaire est sujet de la

l'ouvrier, sujet en quelque ma-

nière de celui qui l'emploie;

et de l'autorité de l'Etat, etc. Notre naissance, notre état, le

milieu ou nous vivons, notre patrie nous créent des obligations. En d'autres termes, nous sommes plus éclatantes?

tous sujets de Dieu, notre Créateur et notre maître qui nous a donné des lois et imposé des obligations.

c'est accomplir son devoir.

juste, parce que c'est ce qui doit role du Maître: "nous avons fait ce aux examens annuels va toujours aux paroisses. Malheureusement, à

Et c'est grand, parce que cela e\_ et que c'est le dévoument qui fait le bonheur; c'est le dévouement qui fait la vraie grandeur morale.

des choses éphémères qui ne dé- et voyez alors le désastre qu'il en pendent pas de nous.

Le vrai fondement da bonheur est le devoir accompli quel que soit le sacrifice qui est demandé. Vous en avez fait peut-être l'expérience, combe quoi qu'il nous en coûte, si envoient chaque année de généreuquand aux heures graves, le devoir s'est fait sentir pressant, il y a eu en l'accomplissant un charme, une loin de descendre nous nous élè- entreprise. joie qui plaisait.

prodigieuse, une force et une ha- la charité chrétienne: ce qui déve- pour encourager ces oeuvres patriobileté étonnantes, mais si l'on ne sait loppera la fraternité et produira le tiques. Les contributions indivi- Radio pas faire passer son devoir avant bonheur et même la prospérité. A- duelles, de beaucoup de nos memses intérêts, si l'on ne sait pas se lors, Dieu aidant nous pourrons ac- bres sont aussi largement appresacrifier et se dévouer pour les au- complir des merveilles. tres et pour le bien général, on n'est tit et bien malheureux.

Voilà la grandeur du devoir accompli et plus cet accomplissement sera poussé loin, plus il exigera de sacrifice, plus il sera beau, digne d'admiration.

S'il va jusqu'à l'héroïsme, nous n'aurons plus assez de paroles pour tre admiration.

# Message du Comité permanent des Congrès de la Langue française

LU PAR LE DR BEAUCHEMIN, DE CALGARY, REPRESENTANT DU COMITE PERMANENT DES CONGRES DE LA LANGUE FRANCAISE EN AMERIQUE

le et touchante histoire. Cette his- tre effort et votre fidélité. française et catholique que vos pè- votre jeune et invincible persévé- ble comme des frères. res ou vous-mêmes avez courageu- rance. Et au moment où vous vous pas manqué à votre oeuvre d'ex- miration. Qui de nous peut se rappeler sans émotion et sans admiration Dollard des Ormeaux et ses 16 compagnons me dans la vie privée, des tradi- victoire. Mathieu, Villeneuve, Me-

de conserver vos habitudes de vie vivance. Cet hommage s'adresse à vous, française, de procurer à vos enfants Canadiens français de la Saskatche- une éducation qui les fasse conti- tions des résultats pratiques et déwan dont nous connaissons la bel- nuer plus tard, avec honneur, vo- cisifs, à toutes vos rencontres, à

rielles des saisons mauvaises qui suade de rester fidèles. Les noms cesse de fonder sur la vaillance des ont ruine vos foyers; épreuves mo- des chefs religieux qui ont prési- Canadiens-français de la Saskatcherales qui ont contrarié vos desseins dé à l'histoire de Gravelbourg évo- wan. de vivre en plénitude à la maison, quent tout à la fois des souvenirs l'école, dans la vie publique com- d'honneur, et des promesses de

A nos frères de la Saskatchewan tions chères et nécessaires. Votre lançon, Guy: c'est sur la force presréunis à Gravelbourg pour le Con-tenacité a résisté aux épreuves, tigieuse de ces grands noms que grès de leurs Sociétés nationales, Vous avez gardé votre volonté de s'appuient vos destinées. C'est à le Comité permanent des Congrès faire refleurir dans vos prairies la l'action de ces pionniers et de ces de la langue française envoie, de prospérité; celle-là aussi d'y par- chefs que s'amorce votre action. Et Québec, son cordial et fraternel ler toujours votre langue française, cela est pour vous un gage de sur-

Nous souhaitons à vos délibératous vos contacts personnels la joie toire prolonge dans l'Ouest la vie Du Vieux Québec nous admirons profonde que l'on éprouve ensem-

M. le docteur Beauchemein représement apportée de la vieille pro- groupez pour l'affermir davantage, sentera au milieu de vous le Comité vince de Québec. Les épreuves n'ont nous voulons vous redire cette ad- permanent des Congrès de la langue française. Il vous dira les espé-

> Camille ROY, P.A., Président du Comité permanent de la langue française.



LA CATHEDRALE DE GRAVELBOURG

nous avons cru opportun d'expri- le faire. mer clairement notre point de vue, Un comité spécial de ce genre afin qu'on ne puisse pas nous ac- existe pour les sociétés nationales cuser plus tard de n'avoir pas fait des trois provinces de l'Ouest. (Réuconnaître nos désirs quand il en nion de St-Boniface en octobre était temps. Nous avons d'ailleurs 1936). Un exemple de l'action comeu la satisfaction d'avoir reçu la mune entreprise par les trois sohaute approbation de S. Excellence ciétés se voit dans la pression qu'el-Mgr l'Archevêque de Régina qui les font auprès du gouvernement févoulut bien nous écrire, ainsi que déral pour obtenir la nomination l'abbé mitré Gertken de Muenster. d'un sénateur de langue française Nous croyons que tous ceux qui en Alberta.

s'intéressent à la cause catholique et française en Saskatchewan deraient lire et rélire notre mémoire, afin de se bien pénétrer des principes qui doivent être les nôtres dans cette question si importante de l'éducation de notre jeunesse, principes qui risquent fort de s'obscurcir en nos esprits, exposés que nous sommes à entendre tous les jours

les principes contraires à nos vues. Ici il est bon de souligner que deux des 5 membres de la Commission Martin sont des catholiques, que l'un de ces deux est notre propre vice-président général, M. Droiron, et l'autre M. Hargarten, président de la "Catholic School Trus-

### Programme d'Education Nationale

Votre Exécutif a fait préparer par le Rév. P. Leclerc du collège Mathieu un vaste programme d'Education Nationale, qui englobe toute la vie de notre groupe dans la famille, à l'école, dans la paroisse et la province. Ce programme, l'Exécutif l'a approuvé..., il lui reste à faire ratifier cette approbation par ce congrès.

Ce programme vise à faire de nous, tous les jours de notre vie, quelles que soient nos occupations, des Canadiens français convaincus.

L'anglicisation nous menace; non seulement elle nous menace, mais Eveline LeBlanc, du département féelle fait des victimes dans nos déral de l'Agriculture, fit une tour-L'Exécutif, toutefois, n'a pas voulu reculer devant la tâche. Après saire d'insuffier un courant de vie tres de langue française du nord plusieurs réunions où furent discu- française plus fort dans nos rangs. de la Saskatchewan. Elle visita les tés tous les aspects de l'entreprise, C'est de cette pensée qu'est né no- écoles et fit des conférences aux il chargea l'abbé Baudoux de pren- tre Programme d'Education Natio- dames sur l'alimentation, l'utilisanale.

> au cours du congrès; ensemble nous l'étudierons et nous chercherons les meilleurs moyens de le réa-

Un commencement de réalisation a été fait l'hiver dernier par l'organisation d'un concours d'Histoi- santes, utiles, pratiques. re du Canada dans nos écoles et par l'importance que nous nous rent une tournée en faveur du sommes efforcés de faire donner au deuxième congrès de la Langue

voir notre congrès l'an dernier. Vu bien commun plutôt que pour sa la rareté d'argent à la suite de la gloire personnelle. Si nous avons désastreuse année 1937, votre Exé- réussi à augmenter le prestige de cutif crut bon de consulter les Co- l'A.C.F.C., nous sommes heureux de mités paroissiaux sur l'opportunité nous être dévoués pour votre caud'avoir le congrès en 1938. Les Co- se. mités paroissiaux se prononcèrent Si au contrire, à votre point de presque à l'unanimité pour le ren- vue, nous avons commis certaines voi du congrès à cette année, l'Exé- erreurs de jugement, veuillez les culif crut sage d'accepter l'opi- faire ressortir, afin que ceux que nion des Comités paroissiaux.

Nous avons continué à nous tenir en relations étroites avec les associations-soeurs du Manitoba et de l'Alberta, ainsi qu'avec les autres sociétés nationales du Canada et Un autre très important mémoire, même des Etats-Unis et le consu-

Il existe actuellement au Canada jointement par l'A.C.F.C., l'Associa- nales françaises du continent. Les centres de ces organisations sont la

nos sociétés nationales en relations Margerie, le secrétaire général, M. a dressé un tableau très détaillé des ce que avons demandé; néanmoins, concert, quand il est opportun de

### Congrès de la Langue Française

Nous y avons pris une part assez

(a) en faisant aux réunions en askatchewan toute la propagande ue nous permettaient nos moyens: (b) en organisent une excursion

spéciale pour ceux qui devaient se rendre au congrès. Cela occasionna beaucoup de travail. Un certain nombre de personnes devaient faire le voyage, mais la perspective en juin - de la perte complète de la récolte de 1937 fit manquer le coup. Il n'y eut pas de train spécial.

(c) par l'envoi de délégués officiels de l'A.C.F.C. dans la personne de son président et de son secré-

(d) par la présentation d'un rapport sur la "Situation juridique du français en Saskatchewan" par l'abbé Maurice Baudoux et par le discours du président général répondant a la santé de la Saskatchewan.

A l'occasion de ce congrès, notre association a noué d'importantes relations avec l'Est qui lui sont très utiles et ne peuvent qu'aider au rayonnement de l'influence fran-

### Tournées de conférences

Durant l'automne de 1937, Mile tion du lait, l'hygiène. Mlle LeBlanc Ce programme nous sera exposé avait fait une tournée semblable dans le sud-ouest à l'automne de 1936. Il nous reste à espérer que Mlle LeBlanc pourra revenir bientôt et visiter cette fois la partie sud-est.

Les conférences furent intéres-

Dr Petitclerc et Mgr Vachon fi-

Ceci nous donne un peu le résumé de nos activités.

Chaque membre de l'Eécutif Normalement nous aurions dû a- s'est efforcé de travailler pour le

> vous allez élire pour le prochain terme puissent faire mieux.

Nous sommes ici pour faire un examen de conscience national et recevoir les directives que les plus éclairés puissent donner pour le bien général de votre cause.

Si "du choc des idées jailit la lumière", efforçons-nous tous durant ce congrès de donner le plus possible de notre valeur individuelle pour l'avancement d'une si noble

En terminant, il me reste un devoir bien doux à accomplir, c'est celui de remercier tous les membres de l'Exécutif pour leur coopération, leur esprit d'entente et leur

se nationale.

grand dévouement pour notre cau-

(Suite à la page 6)

# Les activités de l'A. C. F. C.

# DISCOURS DU Dr

Et si nous continuions à parcou- M. le Président, rir l'histoire, nous trouverions en- Messeigneurs, core de nombreux faits qui nous fe-Messieurs du Clergé, taient nos ancêtres, leur courage, Mesdames, Messieurs.

Puis, à notre époque, que d'au\_ tres actions, pour être moins bril-C'est ainsi que la survivance fran-

çaise en cette province est un fait saires le jugeaient avantageux. Aussi que de dévouement il a fallu déployer, que de sacrifices il a année et une heure par jour dans façon régulière. les autres années.

Plus tard, vers 1932, l'enseigne-C'est beau, c'est admirable et pas ment du français fut supprimé, excepté une heure par jour dans les

time pour tous ceux qui ont servi Pour pouvoir contrebalancer la perte des privilèges perdus par ces Bibliothèques françaises différentes changements dans l'Ac-Mais en plus que de courage caché, te scolaire, l'A.C.F.C. crut bon de que de dévouement humble et perstimuler l'enseignement de notre sévérant, que de sacrifices ignorés langue en établissant en 1925 des nier, 2503 élèves écrit nos exa-Dites-moi, n'y a-t-il pas là une mens.

grandeur qui égale les actions les que nous devions faire" et Dieu en augmentant.

Le jour où notre peuple perdra de notre association se fait main- mêmes pour leur bibliothèque. Le xige des sacrifices, du devouement le sens et la notion de ses obliga, tenant régulièrement sans bruit et mouvement a néanmoins pris un bel tions, il deviendra un peuple é- qu'elle est rentrée dans la routine élan qui sera maintenu, nous espégoïste: son coeur s'endurcira, il de notre vie, on pourrait être por- rons, et même accéléré. Ici, nous perdra la pratique des vertus de té à l'oublier ou à en mésestimer devens remercier la France qui résulterait et vers quel abîme nous maintenir.

Je profite de l'occasion pour remercier les nombreux bienfaiteurs Guerre nous remplissons nos obligations ses contributions en argent et en

verons davantage, car dans nos Il nous sied de mentionner le combats nous lutterons pour la jus- beau geste de la noble France qui On peut avoir une intelligence fice, mais tempérée par l'amour et nous fait un généreux don annuel

nisations nationales du Canada.

### na à toute sa flotte ce simple mot Visiteurs d'écoles

Votre Exécutif s'est préoccupé de Le resultat fut que la flotte an- la reprise de la visite régulière des glaise remporta la victoire sur les =

flottes réunies de la France et de ferons tous notre devoir et tout notre devoir.

Eh bien, comme l'illustre amiral Promettons-le! Le bonheur sur berta qui voulaient reprendre l'of- matière d'Education. exalter sa grandeur et traduire no- le vous dirai: Le Canada français a cette terre et même le bonheur é- fensive, notre Chef de Secrétariat Nous n'espérons pas obtenir tout avec les autres et les fait agir de besoin de nous et il compte que nous ternel est à ce prix.

écoles par des visiteurs attitrés de programmes émis ou transmis par l'association.

A la suite des troubles scolaires de 1929, cette visite dut être interrompue et elle ne put être reprise, Notre association l'A.C.F.C. fut depuis, à cause du manque de resfondée en l'an 1912, alors que nous sources. Nous sommes actuellement jouissions de privilèges plus grands en pourparlers avec les R. P. Obque ceux que nous possédons au- lats pour avoir un visiteur d'école jourd'hui, au point de vue de l'en- prochainement. Nous avions espéseignement du français. De fait, d'a- ré pouvoir vous annoncer à ce conprès l'Acte scolaire d'alors, il était grès la reprise de visites dès le possible de donner un cours pri- mois de septembre. Malheureusemaire en français là où les commis- ment, des circonstances incontrolables nous empc 'ient de donner Vers 1917, le gouvernement d'a- suite à notre projet pour le moment. ors décida d'enlever ce cours pri- Nous espérons, cependant, que d'ici maire et de permettre l'enseigne- peu de temps, la visite des écoles ment du français qu'en première pourra être reprise et poursuivie de

> adopté deux résolutions spéciales, l'une demandait le fondation de bifondation de cercles d'étude.

deux résolutions adoptées au conle simpe citoyen, sujet des lois chez le peuple pour maintenir ses concours français, avec recompendroits les plus sacrés et tout cela se aux plus méritants. En juin derce de Québec et distribués par le secrétariat dans nos paroisses et Puis votre présence ici pour le qui accapare la plus grande partie pansion de bibliothèques déjà exis-Congrès dit combien vous compre- du temps de notre secrétariat per- tantes. En certains cas, les biblionez votre obligation: ceci vous ho- manent, malgré la crise financière thèques ont été formées ou augmen-Se soumettre à ces lois, satisfaire nore et est tout à votre louange, et qui a atteint durement nos membres tées par des livres donnés par les à ces obligations, quoiqu'il en coûte, malgré les sacrifices que vous avez et notre personnel enseignant, nous familles de la paroisse. En d'autres dû vous imposer votre âme sera dans avons l'extrême satisfaction de cas, les livres ont été envoyés di-Et c'est beau parce que cela est la joie. Vous pourrez dire cette pa- voir que le nombre des candidats rectement de la prov. de Québec, cause de la crise financière nos cer-Parce que cette partie du travail cles n'ont pu rien dépenser par euxannuels de français, de même au- tion; c'est-à-dire que ces livres, au jourd'hui est-il important de les lieu d'être donnés aux cercles, leur seront prêtés à tour de rôle.

Lors des crises européennes, votre Exécutif a fait savoir au Goutoute guerre extraterritoriale.

Nous avons continué à réclamer Mémoire à la Commission du français à la radio. Un bref mé-Faisons une revue sommaire de moire fut présenté par notre secré-En 1805, le jour de la fameuse nos activités depuis notre dernier taire général aux Gouverneurs siéprécise ce que nous désirions.

est faite au français. Copie de ce ableau a été envoyée aux sociétésoeurs et à des journaux de l'Est qui l'ont qualifié de "travail de moine". Enfin, tout dernièrement, nous avons écrit à M. Gladstone Murray pour réclamer un horaire convenable et un annonceur bilingue au poste de 50,000 watts qui sera bientôt inauguré à Watrous. Il a même été question, dans le cours des discussions, de l'achat d'un poste à Cercles d'étude

les postes de la Saskatchewan qui

ait ressortir la part dérisoire qui

Ce voeu avait été adopté, au Congrès de Saskatoon, sans mûre refléxion. Non que les Cercles d'Etude Le congrès de Saskatoon avait ne soient pas une chose nécessaire, mais parce que certains avaient cru qu'il serait suffisant de l'adopbliothèques françaises, l'autre, la ter pour qu'aussitôt il soit réalisé par un grand nombre de centres. En réalité c'était un nouveau fardeau dont ont chargeait le Secré-Les bibliothèques françaises tariat, parce que cette initiative avaient été l'objet de l'une des exige beaucoup d'étude et d'organi-

L'enseignement du français reste, écoles pour servir à le fondation de dre le travail en mains. Celu-ci énotre principale occupation, celle bibliothèques françaises ou à l'ex- baucha un programme, une méthode et même un plan de travail qu'agréa l'Exécutive. Malheureusement, notre secrétaire général ne put poursuivre la tâche en raison de ses multiples occupations - en particulier la rédaction des mémoires Rowell et Martin.

### Chanson française

La diffusion de la chanson française fait partie du programme d'E- Statut de Westminster qui consacre française de Québec. ducation Nationale. Notre secréta- Pindépendance du Canada et à l'anriat a commencé à s'occuper de cet- niversaire de son adoption par le Conclusion te question. Un bon nombre de Parlement de Londres. Si vous établissez le bonheur sur charité et d'amour tant prêchées l'importance. Gardons-nous en! De nous a fait don de 500 volumes chansonniers français sont distrile sentiment et l'impression, vous par le Christ et qui sont comme le même qu'en 1925 il était urgent et neufs qui vont faire partie de bibâtissez sur le sable. Car ce sont fondement de tout le christianisme nécessaire d'instituer des examens bliothèque circulante de l'associaun essai de diffusion de chansons françaises sera fait au moyen de disques de gramophone.

### Mémoire à la Commisison Rowell

Un mémoire sur les griefs des vernement fédéral que les membres Catholiques et des Canadiens francomme peuple et comme individu, prix pour stimuler cette heureuse de l'Association Catholique Franco-Canadienne de la Saskatchewan é- province fut préparé en 1938 par faient absolument opposés à la par- le secrétaire général et présenté à ticipation automatique du Canada à la Commission Rowell au nom de l'A.C.F.C. conjointement avec des Relations avec l'extérieur mémoires semblables des autres groupes français du Canada.

# Martin

quels que soient son esprit, sa fortu- bataille navale de Trafalgar, qui congrès à Saskatoon en 1936 et de geant à Régina en mai 1937. Les dont il sera sans doute question au lat de France pour l'Ouest. ne, ses succès, reste toujours bien pe- devait assurer à l'Angleterre l'em- nos relations avec les autres orgacasion que nous avions été les pre- encore par le secrétaire général, et français, deux organisations qui miers à établir de façon claire et présenté en novembre dernier, con- unissent toutes les sociétés natio-Le travail s'est poursuivi, en col- tion des Commissaires et la "Calaboration avec les autres provin- tholic School Trustees", à la Com- Société St-Jean-Baptiste de Montréal ces et associations. C'est ainsi par mision d'Enquête Martin. Ce mé- et le Comité Permanent des Conexemple, pour ne remonter qu'à moire expose dans toute son inté- grès de la langue française à Quécette année, qu'en février dernier, à grité la doctrine catholique et le bec. la demande de nos amis de l'Al- point de vue canadien-français en Ces organisations tiennent toutes

# LE PROGRAMME D'EDUCATION NATIONALE

# DOCUMENT EXCELLENT --- ADEQUAT --- DU PLUS PUR PATRIOTISME

Dans la famille --- A l'école --- Dans la paroisse --- Dans la province --- Au Canada

# POUR UNE EDUCATION RELIGIEUSE ET **FRANCAISE**

# Magistrale analyse du R. P. Piédalue, O.M.I., professeur au collège Mathieu de Gravelbourg

Excellences, Monsieur le Président, Programme d'éducation Messieurs du Clergé, Révérends Pères, Mesdames et Messieurs:

"L'Association des Franco-Canadiens de la Saskatchewan présente à tous les Canadiens de langue française de la province, un programme d'éducation nationale."

Un programme d'éducation nationale! eh, oui! car il est un fait que nous existons au Canada, que nous avons le droit d'exister et que nous voulons exister.

NOUS EXISTONS: nous formons le tiers de la population canadienne, nous sommes 50,000 en Saskatchewan, et nous sommes réunis nombreux à Gravelbourg, de tous les coins de la Province, y compris d'illustres visiteurs de nos provinces-soeurs du Manitoba et de l'Alberta et même du "vieux Qué-

### Nos droits

NOUS AVONS LE DROIT D'EXIS-TER: nous sommes "chez nous" partout au Canada, la constitution projet a été envoyé à tous les memcanadienne accorde l'égalité des droits aux deux grandes races anle pacte de la Confédération.

Le refus par quelques provinces de reconnaître les droits des Canadiens-français, ne les détruit pas; c'est une violation de droits et non une destruction.

Aussi nos Souverains ont parlé français au Canada, sans excuse, sans explication, tout simplement, comme la constitution le requiert: reconnaissance royale du fait français au Canada.

### Sanction royale

Bien plus, Sa Majesté Georges VI, Roi du Canada, nous a confirmés dans nos luttes pour nos droits. "Les Canadiens d'origine française sont fiers et avec raison de leurs traditions, de leurs coutumes et de leurs langues."

Et comme s'il se fut agi de mettre un peu de baume sur les plaies que nous ont causées tant de persécutions injustes, c'est notre gracieuse Reine, Sa Majesté la Reine Elizabeth, qui fut la plus catégotel est mon désir le plus cher".

### Nous voulons rester nous-mêmes

tout au Canada, que nous avons des | Québec a réalisé à notre endroit

Nous voulons vivre en paix avec lui rendre au centuple! tous nos concitoyens, mais en réclamant toujours le droit de nous lourde tâche de proposer à votre nos coutumes, à nos traditions et les fêtes canadiennes pour les célédévelopper pleinement selon notre approbation ce programme d'éducaractère ethnique et national: en cation nationale, échoient à quel-pratiquement inséparables. un mot, nous voulons fleurir où qu'un qui n'est pas membre de enfants de l'Eglise catholique, et du corps professoral que la Provinfiers de nos traditions, de nos cou-

Canadiens français, mes frères, tholique de Gravelbourg. fleurissons sur cette terre de la Saskatchewan, où la Providence nous a conduits à la suite de nos découvreurs, de nos missionnaires et de nos pionniers, montrons à tous présente ce programme. Puissent venirs de famille; les calendriers le livre français les fleurs d'un catholicisme intégral, vivant, actif, et apportons au trésor du bien commun de notre pa-tris les fruits de nos quellities fran-

# nationale

Voilà le but de nos efforts, de sont unifiés dans le programme d'éducation nationale que l'on vous propose aujourd'hui. C'est un mouvement du plus par patriotisme qui a poussé nos vaillants chefs du comité exécutif de l'A.C.F.C. à préparer un programme d'éducation l'enseignement et à la conservation aidera à développer l'esprit frande la langue française, mais entend cais et à tremper les caractères." Permettez-moi quelques exemples. s'occuper de tout ce qui peut maintenir et développer l'esprit français, la mentalité française, la façade française, dans les divers milieux: familial, écolier, paroissial, provincial et national".

Le Collège Catholique de Gravelbourg a été chargé de rédiger ce programme soús la direction de son patriote Recteur, le Révérend Père R. Leclerc, O.M.I., membre de l'exécutif de l'A.C.F.C. Un premier bres de l'exécutif, les suggestions nombreuses et pleines d'à-propos, glaises et française, partenaires dans furent incorporées dans la seconde rédaction du programme. Le comité exécutif l'adopta alors en principe jusqu'à l'approbation définitive par le Congrès général.

### Le R. P. Leclerc, O.M.I.

Ces dernières explications vous disent pourquoi les organisateurs de ce Congrès ont confié au Collège Mathieu, la présentation du patriote enthousiaste et éclairé, que revenait de droit cet honneur. Mais, Mesdames et Messieurs, depuis la Education nationale positive crise, à l'imitation de nos admirables chefs spirituels, leurs Excellences nos Archevêque et Evêques de la Province, les deux derniers Supérieurs du Collège Mathieu se sont faits mendiants pour le Christ et pour la jeunesse canadiennefrançaise.

### Pour le collège

Entre deux devoirs, l'un agréable, rique. Ce fut certes son plus beau l'autre pénible, un homme de coeur la famille repose la prospérité et le sourire chez nous, que celui où ses choisit le dernier: c'est ce qu'a fait bonheur de la société. lèvres s'épanouirent dans ces paro- notre courageux Recteur, et penles que nous devrions tous savoir dant que nous fêtons ici, que nous par coeur; et inscrire partout: vivons des heures agréables dans "Voir vos deux grandes races avec nos réunions fraternelles, le R. P. leurs législations, leurs croyances Leclerc tend la main tout le long et leurs traditions différentes, s'u- du jour en répétant la vieille fornir de plus en plus étroitement à mule du mendiant: "Pour l'amour l'imitation de l'Angleterre et de l'E- de Dieu, généreux frères du Quécosse, par les liens de l'affection, bec, une aumône pour conserver la du respect et d'un idéal commun: jeunesse canadienne-française de la Saskatchewan fidèle au Christ et à la patrie. Et Québec va répondre encore, comme elle l'a fait dans toutes ces années de crise; et je crois répondre au désir de mes Su-C'est le nôtre aussi, charmante périeurs en profitant de cette oc-Reine au sourire, car nous voulons casion solennelle pour dire à nos continuer d'exister dans le respect généreux bienfaiteurs de la prode toutes les autres nationalités; vince de Québec, au nom du Colmais aussi dans la ferme conviction lège et de la jeunesse canadienneque nous sommes "chez-nous" par- française, un merci reconnaissant.

droits égaux à ceux de la race an- sa vieille devise: "JE ME SOUglaise, supérieurs à ceux de toutes VIENS" — que le Christ, notre Roi voir une mentalité catholique et française. et notre Maître, se souvienne et le française - historiquement nos

Voilà comment l'honneur et la tumes et de notre langue françaises. cette grande oeuvre du Collège Ca- ornementation, le crucifix à la pla- surtout la fête religieuse — et puis

personnel, mais au nom de l'exécu- de nos grands hommes, et pour- messieurs, qu'il ferait bon au coeur tif de l'A.C.F.C. et comme représen- quoi pas celui de nos chefs spiri- de vivre dans une telle famille??? tant du Collège Mathieu que je vous tuels, nos évêques, unis aux soumes explications rencontrer leurs français ou bilingues, avec image

patriotisme le plus pur, par nos le, elle est constructive. L'éducation meilleurs journalistes de Québec.

EXCELLENT: "Ce document, a nos luttes; pour l'atteindre des seulement pour les Franco-cana- qu'une chose tout au plus l'incertimoyens s'imposent; ces moyens diens de la Saskatchewan, mais tude de l'action, quand elle n'aboui'ai encore vus".

ter ce programme élaboré aux situa- pas, elle apprend à savoir; à celui tions particulières des groupements qui ne fait pas, elle montre ce qu'il français des autres provinces, il faut faire, à celui qui ne connaît M. Charles Gauthier, dans le "Droit" d'Ottawa.

C'est le témoignage d'Eugène L'Heureux de l'Action Catholique, dans un premier — Québec: "En matiè- d'éducation nationale a voulu nous re de patriotisme, ce sont générale- tracer ce qu'il faut faire dans la ment les minorités qui nous indi- famille, dans l'école, dans la patructif. Nous avons précisement diens français "fiers de leurs tradisous les yeux, un programme d'éducation nationale, conçu par l'Association Catholique des Canadiensauteurs."

che, C.S.V. du Collège de Joliette être complet. le caractérise dans une phrase lapidaire: "Programme unique de culture patriotique."

Révérend Père R. Leclerc, O.M.I., est donc toute indiquée — et je la gramme,

### et active

Mais je désire attirer votre at- d'éducation nationale.

tention sur un point bien important: ce programme n'est pas un catalogue de nos manquements, ni une litanie de nos défauts; ce programme est constructif, positif, il indique ce que nous devons faire pour maintenis et développer l'esprit français, la mentalité française, la façade française, dans les divers milieux; en un mot il s'agit dans ce programme d'éducation nationale positive et active: car seunégative aux rengaines perpétuelles: "ne fais pas ceci, ne fais pas cela, écrit M. Omer Héroux du "Devoir", tu fais mal ceci, tu fais mal cela", est d'un intérêt considérable, non cette éducation, dis-je, ne produit pour les Français d'Amérique. Le tit pas à l'inaction ou même à l'entexte est l'un des plus complets que têtement dans les défectuosités. Seule l'éducation positive est de la ADEQUAT: "Il est facile d'adap- vraie éducation; à celui qui ne sait

Eduquer c'est développer les potentialités, les capacités d'un être; DU PLUS PUR PATRIOTISME: éduquer c'est construire.

Voilà pourquoi le programme quent la voie du courage, de la roisse, dans la province, dans le clairvoyance et de l'esprit cons- pays pour être de véritables Canations, de leurs coutumes et de leurs

"Plusieurs points, ajoute le profrançais de la Saskatchewan, do- gramme, ont déjà été le sujet de cument qui révèle éloquemment le précieuses activités de la part de patriotisme et le réalisme de ses l'A.C.F.C. qui a obtenu de remarquables résultats. Il ne fallait pas les Et le Révérend Père G. Lamar- omettre dans un plan qui veut

parties? comme mandataire de l'exécutif, j'exposerai d'abord le "Pour plus de clarté, nous avons que j'ai jamais vus." (Omer Hé-compléter son éducation, l'adulte tion même du bien et du mal. gramme sous les vocables de: Fa- Il vous appartiendra alors, mes-

# LA FAMILLE

La famille figure à juste titre en | modèle des ménagères, prépare ame de la société; sur la valeur de sons industrielles.

Notre histoire nous montre que

me, les forces nécessaires pour lut- mère de famille ... ter contre toutes les influences déexistence.

coutumes, nos traditions, nos droits religieux s'entremêlent tellement à i

Ce n'est donc pas en mon nom belles images saintes, des portraits etc... N'est-ce pas, mesdames et Ce qui m'encourage devant cet- français nous accueillera; des mets caises. a été jugé excellent, adéquat et du que la mère canadienne-française, programme, parce que le problème prédécesseurs, notamment Pie IX et ques.

lête du programme, car la famille vec des recettes de cuisine en franest de par sa nature, la cellule mê- çais distribuées par maintes mai-

### Le verbe française à l'honneur

Partout et toujours dans la fala famille canadienne-française a mille canadienne-française résontoujours été et est encore aujour- nera le verbe français, clair, limd'hui le refuge de nos libertés reli- pide, joyeux. La mère habituera ses gieuses et nationales, la source d'é- enfants, dès leurs premiers mots, à nergie où nos pères ont puisé et où bien parler, à bien prononcer; l'ennous puiserons la force de défen- fant est essentiellement imitateur: dre nos droits, nos coutumes et nos parlez bien devant lui, il parlera raditions religieuses et nationales. bien; prononcez bien, il vous imite-Notre histoire démontre encore ra; parlez français, il parlera franque la famille canadienne-française cais. Je n'insiste pas davantage sur a puisé dans le passé et doit puiser ce point, car je crois qu'une condans le présent dans son catholicis- férence abordera ce travail de la

Dans ce foyer canadien-français, létères qui menacent jusqu'à son règnera la gaîté, les chants fuseront de partout, nos bonnes chansons canadiennes; les séries de l'abbé Façade catholique et française Gadbois de Saint-Hyacinthe, sont d'une présentation attrayantes et Notre famille canadienne-fran- coûtent peu. Les disques français,

### Les fêtes françaises

Et alors, on profitera de toutes fédération, ce d'honneur, entouré de quelques la Sainte Catherine, le mardi gras, Ecole neutre



LE R. P. PIEDALUE, O.M.I.

Mon exposé sera donné en deux dées maîtresses.

prit qui expose ses idées, présen- fils dévoués, des apôtres intrépides, école voulue par les familles. penser, de rêver, de vouloir comme nez-leur du français à lire.

### Saines lectures

fendre contre elles?"

ce d'une situation qui vit devant donnez-leur de la littérature cathol'imagination. A force de fréquen- lique — voulez-vous donner à la L'école catholique pour les ter cette présence, d'écouter cette patrie canadienne-française des fils catholiques compagnie muette, on a chance de au coeur et à l'esprit français, don-

### Bons journaux

Mères de familles chrétiennes, "Aussi, écrit le Révérend Père donnez le goût de la bonne lecture mystérieusement, impercer ible- Patriote" soit le bienvenu dans vosont-elles pas souvent les plus effi- tout dans le diocèse; abonnez-vous de leur discrétion même, qui, en çaise; et formez une bibliothèque leur donnant l'air de ne pas agir, familiale, afin d'avoir chez nous un fait qu'on n'a pas l'idée de se dé- arsenal d'idées saines, catholiques

# L'ECOLE

Voilà le problème le plus diffi- Léon XIII, parlant en ces temps où çaise doit donc présenter une fa- les programmes français de la radio cile de toute notre question na- le laïcisme commençait à sévir dans çade catholique et française, et a- agrémenteront au besoin cette gaîté tionale, parce qu'une législation IN- les écoles publiques. Nous renou-JUSTE nous refuse nos droits natu- velons et confirmons leurs déclara- catholiques ne s'emploieront jarels, comme nos droits constitution- tions et, avec elles, les prescriptions mais assez, fut-ce au prix des plus nels garantis par l'esprit de la Con- des Sacrés Canons. La fréquenta- grands sacrifices, à soutenir et à tion des écoles non catholiques, ou défendre leurs écoles, comme à Car nous n'avons pas l'école ca- neutres, ou mixtes (celles à savoir obtenir des lois justes en matières à nos droits nationaux qu'ils sont brer en famille, à la française: le tholique en Saskatchewan: la dis-qui s'ouvrent indifféremment aux jour de l'an avec ses coutumes tracussion n'est pas permise là-dessus catholiques et non-catholiques, sans

Devoir d'Action catholique Il faut qu'en pénétrant dans nos ditionnelles: la bénédiction pater- pour un catholique. La plus haut distinction), doit être interdite aux la Providence nous a semés, fidèles l'Exécutif, mais une simple unité fayers, l'on sache tout de suite que nelle, les visites générales, etc.; les autorité pour nous a parlé: Sa Sain- enfants catholiques; elle ne peut Ainsi tout ce que font les fidèles l'est un foyer catholique et français cadeaux se feront ce jour-là, puis- teté Pie XI écrit dans l'encyclique être tolérée qu'au jugement de l'Or- pour promouvoir et défendre l'écodinaire, dans des circonstances le catholique destinée à leurs fils, bien déterminées de temps et de est oeuvre proprement religieuse. "De là, il ressort nécessairement Il ne peut donc même être question tiel de l'ACTION CATHOLIQUE, que l'école dite NEUTRE ou LAI- d'admettre pour les catholiques Elles sont donc particulièrement QUE, d'où est exclue la religion, est cette école mixte (plus déplorable chères à Notre coeur paternel et contraire aux premiers principes encore si elle est unique et obliga- vraiment dignes d'une haute apde l'éducation. Une école de ce gen- toire pour tous), où, l'instruction probation toutes ces associations modeste bien entendu, seront les Dans cette famille, on lit du franplus en vue. Dans ce foyer, l'hospicais, il y a des livres français, des vent tous les autres enseignements zèle à une oeuvre si nécessaire. Inutile de reprendre ici tout ce de maîtres non catholiques, en commes, à la patrie canadienne et à te tâche, c'est que le programme français nous seront servis, mets J'ai gardé jusqu'ici ce point du qu'on dit sur cette matière. Nos mun avec les élèves non-catholi- ment, qu'il soit bien entendu et re-

### Enseignement régi par un esprit catholique

Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse (souvent avec trop de parcimonie) ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Eglise et de la famille chrétienne, et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soient régis par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l'Eglise, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaire, mais moyen et supérieur: "Il est indispensable, pour reprendre les paroles de Léon XIII, que, non seulement à certaines heures, la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné de piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle qu'elle soit, sera de bien peu de profit; souvent même il n'en résultera que des dommages sérieux."

### Le devoir de l'Etat

Et qu'on ne dise pas qu'il est impossible à l'Etat, dans une nation divisée de croyances, de pourvoir à l'instruction publique autrement de la lecture est d'une importance En politique, l'homme pense com- que par l'école neutre ou l'école capitale; il viendra sous chaque ti- me son journal; en religion celui mixte, puisqu'il doit le faire plus tre de ce programme; alors, j'in- qui lit souvent des pages impies, raisonnablement, et qu'il le peut siste ici d'une façon spéciale; ce moqueuses, devient peu à peu mo- plus facilement en laissant la libersujet d'ailleurs, aurait mérité toute queur et impie, en morale, qui lit té et en venant en aide par de jusune conférence et une étude ap- les livres sans pudeur, qui déna- tes subsides à l'initiative et à l'acprofondie; contentons-nous des i- ture l'amour, la sainteté du mar- tion de l'Eglise et des familles. Que riage, qui ridiculise les lois de la cela soit réalisable à la satisfaction Il faut lire — c'est une nécessité, prudence chrétienne; celui-là perd des familles et pour le bien de l'insc'est un besoin - l'enfant doit lire peu à peu le sens de l'amour chré- truction, de la paix et de la tranprogramme 'l'un des plus complets pour s'instruire, la jeunesse pour lien, le respect de la famille, la no- quilité publiques le démontre l'exmis les divers articles de ce pro- roux) Là se terminera mon mandat. pour se cultiver, le vieillard pour La lecture est une semence, et "ce en plusieurs confessions religieuses. emple de certaines peuples, divisés se reposer, tous pour avoir des que l'homme sème, dit l'Ecriture, Chez eux, l'organisation scolaire programme d'éducation nationale. mille, Ecole, Paroisse, Province, dames et messieurs, de vous proidées. Mais il faut lire ce qui conc'est cela qu'il récoltera." Mesda- sait se conformer aux droits des Et c'est à son digne Recteur, le Pays." La division de mon exposé noncer sur l'adoption de ce pro- vient: car on devient ce qu'on lit; mes, Messieurs, semez dans vos es- familles en matière d'éducation, dis-moi qui tu fréquentes, je te di- prits de saines pensées, semez dans pour tout l'enseignement (spéciale-Ensuite, comme simple membre rai qui tu es; dis-moi qui ton es- l'esprit de vos enfants des germes ment en accordant des écoles entiède l'A.C.F.C., j'essaierai de faire prit fréquente, je te dirai ce que de vie. Voulez-vous en faire des rement catholiques aux catholiquelques suggestions pratiques pour tu penses, je te dirai ce que tu es, "n'importe qui"? donnez-leur à lire ques), mais ils observent encore le la mise en oeuvre de ce programme ou ce que tu deviendras. Le livre ou laissez-les lire n'importe quoi, respect de la justice distributive, est une présence, présence d'une es- Voulez-vous donner à l'Eglise des l'Etat donnant des subsides à toute

En d'autres pays de religion mixte les choses se passent autrement, mais là au prix d'une lourde charge pour les catholiques. Ceux-ci, sous les auspices et la direction de l'épiscopat, avec le concours infati-Billonard, O.P., montrez-moi, cel à vos enfants, parents chrétiens di- gable du clergé séculier et régulier, que, comme journal, revue ou livre, rigez la lecture de vos enfants, et soutiennent complètement à leurs vous avez lu assidûment depuis vous aurez de braves enfants aux frais l'école catholique pour leurs quelques années, je vous dirai qui idées saines, nobles et fécondes. enfants, telle que l'exige d'eux un vous êtes. Vous ne l'étiez peut-être Mais de grâce, donnez-leur de la grave devoir de conscience. Avec pas au début; vous l'êtes devenus. lecture — donnez-leur des journaux une générosité et une constance di-Oh! cela s'opère silencieusement, catholiques et français; que "Le gnes de tout éloge, ils persévèrent dans leur résolution d'assurer enment, mais réellement. Les influen- tre foyer, que le journal de Gra- tièrement (comme ils l'expriment ces secrètes et insoupçonnées ne velbourg "Tenir" l'accompagne par- dans une sorte de mot d'ordre): "L'éducation catholique, pour toucaces et les plus profondes à cause à des revues catholiques et fran- le la jeunesse catholique, dans des écoles catholiques." Pareil programme, si les deniers publics ne lui viennent pas en aide, comme le demanderait la justice distributive, du moins ne pourra pas être entravé par le pouvoir civil qui a vraiment conscience des droits de la famille et des conditions indispensables de la légitime liberté.

Mais là aussi où cette liberté élémentaire est empêchée ou contred'enseignement.

lieu et sous de spéciales garanties. et partant devient un devoir essen-

Qu'il soit donc proclamé haute-(Suite à la page 5)

### Le programme...

(Suite de la page 4)

connu par tous que, en procurant l'école catholique à leurs enfants, les catholiques de n'importe quelle nation ne font nullement oeuvre politique de parti, mais oeuvre religieuse indispensable à la paix de leur conscience; qu'ils ne cherchent pas du tout à séparer leurs fils du corps et de l'esprit de la nation, mais bien au contraire à leur donner l'éducation la plus parfaite et la plus capable de contribuer à la prospérité du pays. Un bon catholique, est le meilleur des citoyens attaché à sa patrie, loyalement soumis à l'autorité civile établie, sous n'importe quelle forme légitime de gouvernement."

### Notre législation scolaire est injuste

J'ai tenu à citer intégralement ce passage de l'Encyclique sur l'éducation - caron ne saurait trop le répéter, il faut que nous soyons fermement convaincus que notre législation scolaire est injuste du point de vue catholique - l'enseignement du catéchisme ce n'est pas assez, le mot d'ordre du Pape est: "l'éducation catholique, pour toute la jeunesse catholique, dans des écoles catholiques" et le Pape répète de nouveau que nous y avons droit au nom de la justice distributive.

point de vue catholique est injuste qui regarde l'école, et par redon- l'horaire de la journée, qu'ils dotent Que des séances françaises avec vrissement intellectuel? ou bien faire changer — pas un instant mille, la paroisse et la province, est dent à doter la paroisse d'une bil'Associationn Catholique des Fran- un antidote, un contre-poison, con- bliothèque française pleine des tes canadiennes-françaises; co-canadiens ne peut l'oublier, au- tre l'empoisonnement lent mais meilleurs auteurs français et natio- Qu'on donne des prix pour les ner une solution chrétienne et fran- nous voulons travailler la main trement il faudrait biffer de son progressif de notre jeunesse par l'é- naux, spécialement des oeuvres de concours de français, concours de rançais, concours de concours de l'énom le terme de catholique — et cole que nous avons, et cela au l'abbé Groulx: alors le reste croulerait immédia- point de vue religieux comme natement, car la première et la plus (ional. sacrée de nos revendications na-

### Instituteur catholique

ne obligation grave pour les élec- et française. teurs catholiques de voter contre Mais est-ce que, parce qu'un ha un tel commissaire si le cas se pré-

### Pas d'écoles françaises

l'affirme que de même qu'on ne empêchent le feu de raser toutes peut dire que nous avons une école mes propriétés; est-ce que je vais catholique, avec la bribe de caté- bénir l'empoisonnement et souhaichisme qu'on nous accorde à la fin ter que le feu continue! de la journée, de même nous n'avons pas avec la bribe de français Trois antidotes qu'on nous accorde, d'écoles françaises; si la lettre de l'acte de la Confédération canadienne, n'est l'école, je place le troisième en têpas assez claire, l'histoire de ce te-: Former la mentalité françaipacte, l'esprit est là pour nous garantir nos droits au Canada — sans cela, la Confédération ne se serait tresses à la mentalité française comun jour.

notre Reine, c'est de "voir nos deux niers avec le concours plénier des grandes races avec leurs législations, leurs croyances et leurs traditions différentes, s'unir de plus en plus étroitement par les liens tails les moyens: que les commisde l'affection, du respect et d'un saires d'écoles participent activeidéal commun."

Voilà donc pourquoi ce program- de re-fancisation; qu'ils exigent que

PRINCE ALBERT BREWERIES LTD.



Son Éminence au dévoilement du monument Joffre



Son Eminence le cardinal Villeneuve a assisté au dévoilement du monument Joffre en face de l'école militaire de Paris. On le voit ici au milieu des plus hautes sommités civiles de France. De gauche à droite, Monseigneur Valerio Valeri, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valeri, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valeri, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valeri, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valeri, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valerio, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio Valerio, nonce papal à Paris; madame Joffre, épouse du maréchal défunt; le président Albert Lebrun; S. E. le cardinal Villeneuve, archevêque de Québec; Progauche à droite, Monseigneur Valerio, de la Marine; le général de l'Intérieur; César Campinchi, ministre de la Marine; le général Gouraud.—M. Edouard Daladier était aussi présent.

Notre législation scolaire au vous présente aujourd'hui, pour ce tier et mise à la meilleure place de des amitiés françaises; - il faut avoir comme idéal de la dance, pour ce qui regarde la fa- l'école ou si impossible, qu'ils ai- chants, pièces et débats viennent vont-ils servir à enrichir l'âme, à

### tionales à nous Canadiens français, Diffusion du mémoire

c'est la liberté de notre foi cathocommission Martin, soit imprimé et eux et pour leurs élèves; Ici, je me permets une remarque repandu par toute la Province, chez personnelle, dont je prends la res- les nôtres, comme chez nos conciponsabilité — il est inadmissable toyens d'autres religions et d'auqu'un commissaire d'école de notre tres langues; les nôtres devraient foi, ne prenne pas tous les moyens le savoir par coeur, pour s'en pénépossibles pour assurer l'enseigne- trer et s'en servir au besoin. Et ne ment du catéchisme, tel que tolére croyez pas, chers compatriotes, que par la loi, et de ce fait, il est inad- je méconnaisse les efforts immenmissable qu'on engage un instituteur ses qui ont été faits jusqu'ici par cu une institutrice non-catholique à l'A.C.F.C., par nos instituteurs et moins d'impossibilité, je ne dis pas, institutrices et par votre admirable àmoins de grandes difficultés, je dis chef du Secrétariat, Monsieur A. à moins d'impossibilité, car il s'agit de Margerie; à tous, je me permets d'une obligation claire, grave, qui de rendre hommage, de les féliciter touche à la protection de la foi de et de les encourager, car ils ont seurs. Je vous invite à lire ou à dons à nos marchands, à nos hom-

bile médecin lutte avec succès contre l'empoisonnement et la gangrène qui s'infiltrent dans mon système; parce que de dévoués pom-J'en arrive à l'école française et piers, par leurs efforts héroïques,

WE INVITE Comparison

We're just that sure of ourselves to knaw that, once tried, you'll stick to BOHEMIAN, the beer that maintains

IT'S BEER AT ITS BEST

at your favorite Licensed

PRINCE ALBERT SASK.

its leadership, year after year!

nerit, and merils its vale

Donc trois antidotes de base sont se des commissaires d'école, choix par ceux-ci de maîtres et de maîpas faite; sans cela, elle croulera me "qualification" de première valeur. Formation de la mentalité Et pourtant le grand désir de française des élèves par ces derpremiers.

Et le programme précise avec dé-

me d'éducation nationale qu'on l'heure de français soit prise en en-les fasse participer aux concours être occasion d'avilissement physi- fin, je leur souhaite le plus entier le Pour obtenir, peu à peu, nos

Que nos instituteurs et institutrinotre histoire nationale véritable, ble Souverain Sa Majeste Georges temps à perdre, mais un temps à sur notre statut canadien, afin qu'- VI, fiers de leurs traditions, de utiliser au mieux, une bonne for- de revendiquer avec persévérance Voilà pourquoi je ne puis atten- ils puissent s'en imbiber, l'ensedre ma deuxième partie pour pro- gner sous son vrai jour, et y puiser poser que le mémoire présenté à la des motifs légitimes de fierté pour

> re du Canada, d'histoire régionale; ment. notre clergé, nos pionniers, la géotres d'intérêt innombrables; qu'on gramme de fierté!!!

bons langages, d'épellation, d'analy- lité. se, d'histoire du Canada, etc;

ces soient pourvus de livres sur "fiers" comme le veut notre aima- doit-être productif, ce n'est pas du ligieuse, politique et nationale. leurs coulumes et de leurs langues, lune de pouvoir disposer de soi. de sorte que Sa Majesté la langue | Certés, le loisir doit être une défrançaise soit respectée dans leurs tente, une récréation, mais tout cebouches, soit parlée par eux partout, la peut se révéler un singulier en-Qu'il y ait des concours d'histoi- en dehors des heures d'enseigne- richissement s'il est utilisé en fonc- lique et français.

Voilà un programme d'éducation délassant les corps de satisfaire les graphie régionale offrent des cen- nationale à l'école, voilà un pro-

# LA PAROISSE

sur "Paroisse Canadienne, force de çais, d'annoncer dans nos journaux iuillet).

cont un moyen excellent et je dirais tions.

dans la conférence précédente.

Si nous voulons que nos enfants parlent français sur la rue, il faut que les paroissiens donnent l'exemment à l'A.C.F.C. et à ses campagnes entraînent facilement; il faut réagir, moins jeunes. Ces loisirs vont-ils mais trop ces séances françaises. sans fanfaronnade, sans reproches amers envers ceux qui s'oublient, comme notre Roi, qui passait simplement de l'anglais au français dans ses discours. Ex. -

### Si nous voulons du français...

ne refusera pas de faire des affaires, 19 et 20 juillet. et estimés davantage.

Mesdames et Messieurs, nous a-| Mais, les affaires sont les affaivons grandi à l'ombre de la pa- res — et celles-ci ne se font pasoisse et du clergé paroissial; de avec des discours patriotiques; il la sont sortis nos meilleurs défen- faut être pratique: si nous demanconservation et d'expansion", pu- français, d'aider nos organisations premier plan; il faut en retour qu'-Aussi c'est encore sur la parois- ils puissent compter sur leurs come et sur le clergé paroissial que le patriotes; il nous faut pratiquer, fonde ses légitimes espoirs de réus-chez-nous" — grand problème dont faisant de la "Journée des examens" chat, de crédit, de caisses populaifaisant de la "Journée des examens" chat, de credit, de calsses populate de français, une grande journée natice nouvelable de français de frança ionale; les distributions de prix les pour le bien-être de nos popula-

presque nécessaire d'émulation, il Il faut que tous soient personde prix paroissiaux, outre les prix ment national: les jeunes, les dames e français, une fête paroissiale. et les demoiselles ont une part très seconde partie.

### Capital-loisir productif

sont autant de sources de profit, de capitaux en quelque sorte qui pernos enfants. Bien plus, ce serait u- bien mérité de la cause catholique relire, même à conserver l'article mes d'affaires, à nos profession- mettent de donner, arrivé à l'âge du Révérend Père Lamarche, O.P., nels, de s'afficher crânement franblié dans le dernier "Patriote" (12 nationales, d'y jouer un rôle de pour la détente du corps au point programme d'Education Nationale, intensifier de plus en plus "l'achat d'utiliser les loisirs au grand prosite et de progrès. Le Programme la considération est recommandée cercles d'études, cours ou confédemande que la Paroisse participe aux cercles d'étude; on y ajoutera rences sur divers sujets, par exemd'abord aux activités scolaires, en le problème des coopératives d'a- ple; sur l'histoire du Canada, célé-

Je résume: le loisir est un capital a ne pas gaspiller, mais a utiliser de vue spirituel. Le programme d'éducation na-

tionale indique quelques moyens brations des fêtes canadiennes-frances françaises, conférences, drames, etc..

Et à propos de séance, nous aaudrait qu'il y ait le plus possible nellement intéressés à notre mouve- vons dans nos paroisses, très souvent, un matériel de première classe; les canadiens et les canadien-La question de la pournée de l'As- importante qui leur revient. J'en nes plus encore, ont du goût pour sociation a été traitée avec maîtrise parlerai plus longuement dans ma les belles choses, la belle musique, le beau chant, les décorations artistiques; mesdames et messieurs, venez demain soir, vous aurez un Parlant des jeunes, un des grands régal artistique, préparé à peu de ple; il y a là toute une campagne problèmes qui les intéresse, c'est frais d'argent, mais avec un goût à entreprendre, l'ambiance de l'é- l'organisation des loisirs; la jeunes- exquis et beaucoup, beaucoup de cole, de nos paroisses mixtes nous se a des loisirs, et aussi souvent les dévouement. On ne multipliera ja-

### LA PROVINCE

et des bibliothèques, il est clair prospère et heureuse et nous croy- titutions. que dans bien des cas, seule une ons sincèrement mériter les éloges bibliothèque paroissiale pourra, au que l'honorable premier ministre ré et solidifié toutes les classes de moins au commencement, avoir de la Saskatchewan, Monsieur W. la société et en cela, les citoyens chance de réussir — ce sera d'ail- J. Patterson, nous adresse à l'occa- franco-canadiens de cette province leurs un progrès pour la paroisse, sion de ce Congrès; c'est un docu-ont démontré qu'ils peuvent tracomplet:

"Ce m'est un privilège et un plaisir d'exprimer mes meilleurs voeux Si nous voulons du français, c'est de succès aux Congrès généraux de à nous d'en mettre; dans les affai- l'Association Catholique Franco-cares: réclamer du français partout, nadienne et de l'Asociation des dans les magasins, au téléphone, Commissaires d'Ecoles Franco-cadans nos commandes aux grandes tholiques de la Saskatchewan qui compagnies, (n'ayez pas peur, on se tiendront à Gravelbourg les 18,

même en français) les enseignes | Au cours des dernières années de comme les calendriers de nos dépression, il a été magnifique de marchands devraient être au moins remarquer combien les Franco-cabilingues; montrons-nous ce que nadiens, malgré tous les nouveaux congrès provinciaux généraux, à nous sommes, "fiers de nos tradi- "ismes" et les crédos politiques prê- Gravelbourg, je suis certain que tions, de nos coutumes et de notre chés comme remèdes aux maux de leurs délibérations et discussions à leurs institutions gouvernementa- commun de la province et à cette Tel: 3529

Nous aimons notre province de les et aux principes démocratiques J'ai traité la question des lectures Saskatchewan; nous voulons la voir qui sont la base de ces mêmes ins-

au point de vue strictement reli- ment qui mérite d'être c'é au vailler la main dans la main et d'une façon remarquable avec leurs concitovens.

La province de la Saskatchewan est fière de l'esprit énergique, industrieux et loyal des ses citoyens franco-canadiens. Ils ont maintenu si courageusement leur liberté religieuse, politique et familiale qu'ils ont plusieurs fois été un sujet d'admiration pour leurs compatriotes d'autres origines.

A l'occasion de leurs prochains

que, de déchéance morale, d'appau- succès." Réclamons nos droits

Merci, Monsieur le Premier Migence? A ce problème il faut don- nistre; vous nous avez compris; nous voulons coopérer avec tous; Le loisir est un capital qu'il ne mais nous réclamons ce qui suscite Enfin, qu'on rende nos enfants faut pas gaspiller; ce capital-loisir votre admiration, notre liberté re-

et méthode auprès des autorités, la pleine reconnaissance non seulement théorique mais pratique de nos droits d'enseignement catho-

tion d'une méthode qui permette en Il faut procéder par étapes, et la ispirations de son âme, de son in- première nous est indiquée par le telligence. Les loisirs employés en programme: viser au retour du ce sens, complètent la formation de cours primaire français, dont les chacun développent harmonieuse- derniers vestiges sont disparus en ment l'être, la personnalité; cela 1931 sous le régime de Monsieur est vrai pour les ienes, puisque Anderson, dont le nom semble mort loute la jeunesse est une période pour ne laisser de vivant que le d'enrichissement: la vie de famille, réveil patriotique provoqué par son le travail, les amitiés, les loisirs injuste persécution.

pleins droits, il faut que les nôtres prennent de plus en plus d'influence; il faut donc s'occuper de grouper les nôtres, de conserver nos familles, de voir à les placer dans des paroisses françaises de préférence. Nous avons droit à un nombre proportionnel de postes gouvernementaux, et dans ce but on suggère un comité chargé de placer les nôtres, nos jeunes qui sortent du collège et des écoles, nos (Suite à la page 6)



### Annonces Classées

Le pairment dont tonjours accompagner la copie de l elle ne sera pas insérée. Minimum, 50 sous par insertion TARIF.

A VENORE

LIVRETS DE RECUS bilingues, 10c l'unité. 3 pour 25c.

CERTIFICATS de Baptême et de mariage, formules de recense

ment, \$1.25 le cent.

### INSTITUTEUR DEMANDE ON DEMANDE INSTITUTEUR bi-

lingue pour district soclaire de Emilebury no 2421. Certificat de 1ère Ouverture des classes 28 août 1939 Salaire \$500. pour 200 jours d'enseignement. Mentionnez âge, expérience et recommanda-Bonne discipline exigée. S'adresser à Eugène Hébert, sec.trés., Albertville, Sask.

Instituteur et institutrice demandés ON DEMANDE pour le district scolaire St-Thomas, No 865, instituteur bilingue pour les grades VIII à XII et institutrice bilingue pour les grades I à VII. Salaires \$750 et \$600 respectivement. Arthur Chicoine, secrétaire, Storthoaks,

CARTES MORTUAIRES au prix de \$6.00 pour 25; \$6.50 pour 50; \$7.00 pour 75: 7.50 pour 100, au Patriote de l'Ouest.

> LIVRES DE COMPTOIR à vendre au PATRIOTE DE L'OUEST

# - O.K.-

PROMPT SERVICE

LE PATRIOTE DE L'OUEST Agents pour: Etampes de caoûtchoucs, plaques de Stencil, étampes en acier, boutons de celluloid et de tout le nécessaire d'étampes.



DR E. A. SHAW SPECIALISTE DES YEUX, ORETL

LES, NEZ ET GORGE. Bureaux dans l'Edifice Rowe Vis-à-vis le Bureau de posts Téléphone 2170 Résidence 3556 PRINCE-ALBERT.

### HARRIS & NELSON

Avocats, Percepteurs, Notaires Walter H. Nelson, LL.B. Frank M. Harris, LL.B. SUITE 1 Edifice MILLER Prince-Albert, Sask.

### DOCTEUR LeBLOND

MEDECIN, CHIRURGIEN (Electro-Thérapie des amygdales)

langue", nous en serons respectés notre temps, sont demeurés loyaux contribueront largement au bien Bureau et résidence - 5 Edif. Mitchell Prince-Albert, Sask

DR. R. E. PARTRIDGE DENTISTE

Suite 1 Carré McDonald, audessus de la pharmacle Liggett's Tél. 3286, demeure au Bliss Block,

H. I. COUTU, C.R.

AVOCAT, NOTAIRE Suite 5, Edifice Imperial Bank TAL: 8518 PRINCE-ALBERT . . SASK.

> ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

# Un congrès....

(Suite de la page 2) N'est-ce pas là une injustice?

### Discours du secrétaire provincial, M. Culliton

que nous pesons à leur juste poids. L'Honorable M. Culliton a la répu-

tout le Canada pour un centre d'é- sujet. ducation catholique et française. Il vanta les sacrifices du personnel enseignant du collège Mathieu et du collège Thévenet qui est en même temps l'école publique du village. M. Culliton déplora l'absence du ministre d'éducation, M. Estey, de. que des affaires d'intérêt financ r retenaient à Ottawa. Comme mem- Les Grandes Unités scolaires, bre du cabinet, il assura les délé- Me Bonneau gués de l'empressement du gouvernement à venir à ce Congrès pour discuter ensemble nos problèmes te différence qu'il est gross. En ef- unités scolaires. fet, sur environ \$4,000,000 né- Comités de nominations cessaires à la province pour le fonctionnement de l'éducation, près de et de résolutions \$3,000,000 servent aux octrois Les congressistes procédèrent en-1933-34, et l'imposition en août, suivants: 1937, de la taxe d'éducation. En au moyen de cette taxe d'éduca- d'Ecoles tion s'élevait à \$2,000,000. Plusieurs ont critiqué le procédé, et pas toujours d'une façon constructive. Pendant les dix-huit derniers mois en

traordinaire. problème de l'éducation, dit notre Emile Préfontaine de Prud'homme. secrétaire. Il y en a qui considèrent le point de vue spirituel de l'éducation et d'autres qui s'arrêtent presque exclusivement au point de vue matériel. Je ne suis pas de ces der- Prince-Albert, Clotaire Denis de niers. Un esprit d'indépendance à Saint-Denis, Dumont Lepage de Vonl'égard de nos moeurs et de nos da et Octave Carrière de Storthoaks. traditions souffle actuellement sur la province. Il est grand temps de Les grandes unités nous persuader de l'importance scolaires de l'Alberta primordiale de l'éducation. Nos jeunes sont ce que nos écoles les font.

trouver un moyen de solder leur catholique... dette envers leur école que les M. Raymond Denis remercie le R. taxes ne suffisaient plus à soutenir. P. Fortier. La menace des grandes Ils ont si bien trouvé, qu'aujour- unités est très grave, dit-il, puisqu'd'hui ils sont pratiquement quitte elle ferait le ministère de l'éducaenvers leur école.

scolaires, il faut y penser deux fois tionnaires. avant de donner toute la résponsabilité de nos écoles à un pouvoir Chansons central. Si vous remettez au pouvoir central le devoir de s'occuper nous chanta quelques chose de son pond un devoir, comme à tout devoir répond un droit.

Nous sommes heureux d'avoir pu constater encore une fois que nous possédons dans la personne de no- une discusion très serrée, mais austre secrétaire provincial un homme si très charitable. de principes. L'auditoire manifesta Rapport financier par ses applaudissements combien il partageait les idées émises par l'orateur.

### Discours de M. McKinley, sous-ministre de l'éducation

Idit que, faisant partie du person-L'Association n'est pas ce qu'elle nel du département d'éducation, il devrait être, poursuit l'orateur. Voi- se trouvait un peu la cible vers laci un exemple qui vous le prouve. quelle ont convergé la plupart des à s'acquitter de leur dette d'hon- n'oublions pas que l'enseignement Une de nos maîtresses tombe ma- griefs des électeurs, depuis ces der- neur envers l'A.C.E.F.C. lade. Nous continuons de la payer. nières années. Le sous-ministre Cependant l'école ne reçoit aucun trouva que le secrétaire provincial La situation financière octroi pour ces jours de maladie. pouvait très bien s'habiller en ministre d'éducation. M. McKinley nous donna par le menu détail les sources d'où provenaient les subsides pour l'éducation, et les divers usages qui en étaient faits. Il fit des "Je suis sûr, déclare en commen- considérations intéressantes sur çant M. Culiton, député de Gravel- les statistiques des écoles normales. bourg, que nous du district serons Il aborda une longue dissertation exclus de ce premier degré de l'En- sur les bienfaits apportés par une fer de Dante". M. le secrétaire pro- certaine école industrielle pour vincial sut nous dire des paroles jeunes délinquants établie à Régina.

Nous sommes sortis tard de cette tation de ne jamais descendre de séance, heureux d'avoir eu quella tribune sans avoir donné à ses ques heures de contact avec ceux et sacrifices, les contribuables de fait connaître ce genre de travail. auditeurs quelque chose qui comp- de cette province qui sont en mete. Aujourd'hui, voici ce qu'il nous sure de traiter avec compétence le dit: " Messieurs les commissaires sujet important de l'éducation. Comcatholiques, your pouvez compter me catholiques, nous avons pris sur mon appui auprès du gouverne- conscience de notre force; comment provincial pour réaliser dans me citoyens, nous entendîmes un la mesure de mes forces les résolu- membre de notre cabinet nous garantir son appui dans nos reven-M. Culliton nous redit com- dications. Et il nous faudra des sebien il se trouvait fier de re- maines pour digérer à loisir ce que présenter Gravelbourg, connu par nous avons appris de neuf sur ce

### Mercredi après-midi

Les commissaires se réunissent

provinciaux d'éducation. Notre se- unifes scolaires, de l'enseignement crétaire provincial nous remit de- religieux dans nos écoles publiques vant les yeux la situation critique et des mémoires présentés devant que doit envisager notre départe- les Commissions Rowell et Martin. ment d'éducation à cause du man- M. Bonneau réclame la religion à que d'argent. 5100 districts sco- l'école ainsi que le français, ce laires, l'Université, les écoles tech- qu'exigent les mémoires si savemniques, l'école des sourds-muets, ment rédigés par M. l'abbé Bautout cela relève du département. Or, doux. Me Bonneau est pour le maindepuis 1932 la plupart des districts tien de la taxe d'éducation pour le scolaires sont incapables de ren- soutien des institutrices et déclare contrer leurs frais scolaires. Le pro- que le problème capital de l'heure blème général est le même evec cet- présente est la menace des grandes

COMITE DE RESOLUTIONS

Président: M. L.-P. Côté de Montmartre; MM. Eugène Durette de particulier, le département d'édu- Shell-River, Louis Fournier de Fercation à fait preuve d'un travail ex- land, Napoléon Couture de Ferland, Emile Blanchard de Duck-Lake, Il y a deux façons d'envisager le Omer Boisselle de Gravelbourg et

### COMITE DE NOMINATIONS

Président: M. Alcime Bouvier, de Meyronne; MM. Jules Casgrain de

(PAR LE R. P. FORTIER, S.J.)

Nous entendons ensuite le R. P Je crois que plusieurs ne contri- Joseph Fortier, S.J., chef du secrébuent pas au soutient de l'éduca- tariat des Associations nationales tion comme ils le devraient. Trop de langue française de l'Alberta. s'en remettent au gouvernement L'orateur traita la question de main central pour régler leurs difficultés. de maître. Il nous montra comment Je connais certains cas où les con- fonctionne la loi des grandes unités tribuables d'un district scolaire se scolaires dans cette province, la sont réunis en fin d'année pour clause protectrice qui protège les

tion se départir de son pouvoir pour Pour en venir aux grandes unités le remettre entre les mains de fonc- mité Exécutif de l'A.C.F.C. fut pré-

Ensuite M. L. Morin de Laflèche du fonctionnement de vos écoles répertoire canadien. Le R. P. Forvous perdez de ce fait votre droit tier nous chanta avec force mimi- Rosetown; M. Louis Demay, de dent vers un même objectif. Notre que un pot-pourri de son "cru".

### La question financière

La question financière suscita

M. DEMAY

secrétaire trésorier de l'A.C.E.F.C., secrétaire-trésorier général. présenta le rapport financier de l'Association. Les finances sont rement constitué procéda immédia- git de prendre les hommes et les C'est un petit dictionnaire de 5000 que nationale à cet état de choses ges Gauthier, archevêque coadju-

l'enseignement du français dans le est loin d'être rose.

# les écoles

ME DOIRON

Maître A. Doiron de Humboldt mit à nu la situation financière des écoles. C'est la question importante à discuter, affirme-t-il.

La cause de la déplorable situation financière de nos écoles, affir-

cent des Commissions scolaires leurs obligations, mais que d'autres les Franco-Canadiens auront consn'ont pas donné un sou vaillant, se sont découragé et n'ont rien payé. cience d'avoir une responsabilité.

les commissaires d'école de regar- des salaires de nos instituteurs. Nos discussion des plus intéressante. der bien en face leur devoir et voir instituteurs sont peu rémunérés et du français leur demande un surcroît de travail. Un salaire minimum fixé par le gouvernement offrirait par ailleurs peu d'attrait. Il nous faut en arriver à leurs donner un salaire qui les encouragera à se dévouer à la cause.

### LA COLONISATION

M. MATTE

M. G. Matte de Régina nous donme-t-il, est la conséquence des ra- na de savantes explications et des vages de la dépression. Un excel- renseignements très au point sur le lent moyen de subvenir aux be- plan de colonisation tel qu'adopté soins de nos écoles est l'impôt ou par le gouvernement de cette pro- L'enseignement du français subvention par le canal de la taxa- vince. Il sut capter l'attention et tion. Il dit que grâce à leurs efforts tous lui surent gré de leur avoir

### LES ANCIENS DU COLLEGE AU CONGRES

23 ANCIENS ELEVES DU COLLEGE MATHIEU FAISAIENT PARTIE DE LA DELEGATION OFFICIELLE AU CONGRES DE L'A.C.F.C ET DE L'A.C.E.F.C.

(Par l'abbé Adrien Chabot)

nombreux délégués venant de tou- mot d'ordre jéciste: "Sois fier, esprit. L'on n'enseigne pas avec in- l'"Action Franlaise". pour une importante séance d'étu- tes les parties de la Saskatchewan joyeux, conquérant." et qui ont assisté aux Congrès géné- M. MAURICE DEMAY de Saint- mer. L'élève ne s'y trompera pas. fice met fin à la prohibition établie tendues depuis 1927, mais avant la raux de l'A.C.F.C. et de l'A.C.E.F.C., Brieux, étudiant de 3e année en mé- Au couvent de Jésus-Marie, il y a par le Vatican il y a 12 ans en se mort de Pie XI, le journal fit "un il y avait 23 anciens élèves du col- decine à l'Université Laval et an- une maîtresse française dans cha- basant sur le fait que la politique du acte de soumission" au Pontife.

d'honneur. M. Albert Forcier, vice- Mgr Guy, O.M.I. président du Cercle paroissial de Gravelbourg, présidait le souper. Ce fut M. Gérard Verhelst, de Laflèche, ancien élève du collège, qui proposa la santé du collège Ma-

M. VERHELST, se faisant l'interorète de tous ses confrères, souhaita une longue vie au collège et assura le personnel de cette institution de l'attachement sincère des tre, après une anecdote amusante, vont croissantes. S'il doit pour cecollège, malgré la dépréssion, a su bien quelle lui a fait. Il manifeste le n'y a pas d'héroïsme à cela, mais des écoles. Voilà ce qui explique le suite à la nomination des comités tenir tête à toutes les épreuves. En désir que l'A.C.F.C. aide les jeunes un devoir tout court. déficit de \$674,000,00 du départe- de nominations et de résolutions, termes émouvants, il fit l'éloge du bacheliers qui veulent aller à l'Uniment d'éducation pour l'année qui furent composés des membres recteur actuel, le R. P. Leclerc, O. versité.

> bénir le collège Mathieu. belles vertus que possèdent les pro- rons toujours".

LE R. P. TOURIGNY, O.M.I., natif de Ponteix et actuellement professeur au scolasticat de Lebret, félicite les anciens élèves d'être venus en si grand nombre au Congrès. Il rappelle le devoir de justice envers les parents, le collège, la pa-

M.I., et remercia tous les bienfai- Le R. P. Piédalue, O.M.I. répon- Mme Hamelin teurs du collège, surtout ceux de la dit à la santé du collège. Il se dit l'année 1938, le revenu total perçu Association des Commissaires province de Québec. Il rappela heureux de l'honneur qui lui est également le bien que la J.E.C. avait fait de remplacer le R. P. Recteur institutrice religieuse à une confait à la jeunesse estudiantine et il envers lequel il sut trouver de délitermina en demandant à Dieu de cates paroles pour louer son courage et son dévouement. En termi-LE R. P. PAUL PICHE, O.M.I., nant, il assura les assistants que le économe du scolasticat de Lebret, personnel du collège est très attaancien élève du collège, dit quel- ché à sa tâche très importante de la ques mots. Il paya un tribut de préparation des jeunes en vue de reconnaissance à son Alma Mater et l'avenir, qu'il aimait cette vaillanencouragea les anciens à être fiers le jeuness. "Nous aimons nos élèves de leur collège. Il fit ressortir les actuels et anciens et nous les aime-

### Jeudi matin

### LES NOUVEAUX STATUTS

M. L'ABBE BAUDOUX

A neuf heures précises, M. l'abbé Maurice Baudoux nous expliqua certains articles un peu compliqués des comités paroissiaux, des comi- Margerie. tés régionaux: à la question des fonds de l'A.C.F.C.

### Rapport du comité de nominations

Le Comité de nominations, après élections faites, afficha les noms des membres du nouvel Exécutif. Pour la mise en pratique du L'élection des membres du Cosidée par l'aumônier général comme le veulent les statuts.

tribuer les charges.

Feront partie du Comité de l'Inerprétation des Statuts: M. l'abbé Baudoux, MM. Doiron et de Mar-

Représenteront l'A.C.F.C. auprès de l'Association des Commissaires: MM. Demay, Doiron et Saint-Arnaud.

Sont nommés présidents et secrétaires respectifs du Comité de l'Endes statuts, entre autres ceux qui seignement du français, avec pouse rapportent à l'affiliation des voir de s'adjoindre d'autres memmembres à l'A.C.F.C., à l'élection bres: M. l'abbé Baudoux et M. de et transmet la suggestion qu'un Co-

> tions: le chef du secrétariat et les pendant longtemps dans l'Associachefs de région nommés par le Co- tion. M. S. M. Bonneau propose M. mité Exécutif.

mination de l'aumônier général.

## programme d'éducation

Après le vote, le R. P. Piédalue d'honneur. continua l'exposé de méthodes pra-Des treize candidats, les six sui-tiques pour mise à exécution du Discussion de la conférence de vants recurent la majorité des voix: programme d'Education nationale. M. l'abbé Maurice Baudoux, de Il frut savoir centraliser les forces Prud'homme: M. Raoul Béchard, de dans nos paroisses afin quelles ten-Saint-Brieux; Me Adrien Doiron, de travail national n'est pas étranger Humboldt; Docteur Laurent Roy, de à celui que poursuit la Saint-Jean-Régina: M. Elphège St-Arnaud, de Baptiste. Il s'agit de s'adapter, d'introduire les modalités voulues. L'a-Les six candidats élus se réuni- postolat du milieu par le milieu teurs bilingues. M. Racette en est le rent après l'élection pour se dis- (les enfants par les enfants, les jeu- fondateur. Cette Association est dines par les jeunes, etc.) C'est ce visée en comités régionaux. Elle M. le Docteur Laurent Roy fut qu'il y a de plus naturel. Pourquoi rend de grands services. Il y a charenommé président: MM. Béchard, les enfants, les jeunes, les dames, que année un festival français à Demay. Doiron et St-Arnaud, vice- les hommes... ne seraient-ils pas Falher et Morinville. C'est un M. Louis Demay de Saint-Brieux, présidents; et M. l'abbé Baudoux, les soldats de la refrancisation dans moyen d'émulation et partant de faut répandre la connaissance du leurs milieux respectifs? Il ne faut progrès. On se sert en Alberta d'un Statut de New-Westminster et ré-Le Comité Exécutif ainsi réguliè- pas détruire pour construire. Il s'a- vocabulaire gradué de français. clamer l'adaptation de notre politi- dée par Son Excellence Mgr Geor-Le remplaçant de M. Estey nous maigres et la pitance a mauvaise tement à certaines nominations ur institutions tels qu'ils sont et de les mots préparé par le R. P. Fortier et — fêtons notre indépendance le 11 teur du diocèse de Montréal.

mais il faut quand même continuer Conséquemment la situation actuel- Voilà en phrases décousues quelques idées émises par le R. P. Piénos écoles. M. Demay supplie donc La question qui presse est celle dalue. Ce programme suscita une

### Rapport de la séance de jeudi p.m., le 20 juillet

(M. L'ABBE DUGAS, ECCL.)

Le Dr L. Roy présenta Mme Hamelin de Sedley comme devant remplir la charge de présidente pendant la première partie du programme spécialement destinée aux maîtresses d'école.

R. MERE M. STE-MADELEINE DE JESUS

Après la discussion des résolutions qui n'avaient pu se terminer le matin même, Mme la présidente invita la Rév. Mère Marie Ste-Madeleine de Jésus, du Couvent Jésus-Marie de Gravelbourg à donner son vit les marches de l'estrade pour lire ce travail. Ce rapport ne donnera que les traits saillants de cette conférence qui mérite d'être publiée en entier. Elle insista sur la nécessité pour le maître de français d'aimer son travail et d'enseigner le décret défendant aux catholiques éminents journalistes, sont les ré-GRAVELBOURG, — Parmi les fesseurs. Il termina en adaptant le autant avec son coeur qu'avec son de lire le journal royaliste français, dacteurs politiques de l'Action différence ce que l'on veut faire ailège Mathieu de Gravelbourg. Il est cien élève, prit la parole à son tour que classe. Voici quelques expérienbon de remarquer tout de suite l'im- pour faire un bref exposé de l'oeu- ces qu'on y a faites et qui ont amé-C.E.F.C., nous parle des grandes portance qu'a prise dans notre vie vre d'éducation que poursuit le lioré l'enseignement du français. collège. Il évoqua le souvenir du Des tournois de rédaction et de Au cours du souper qui réunis- recteur qui l'accueillit pour la pre- dictées entre les élèves de plusieurs sait le 19 au soir les congressistes, mière fois. Cet homme de coeur grades. Les grades (4,5,6), les grales 23 anciens élèves, tous délégués et de devoir est maintenant le cher des (7,8,9), les grades (10,11,12). La au Congrès, étaient assis à la table évêque de Gravelbourg, Son Exc. publication des travaux les plus méritants dans nos journaux français et spécialement dans le ournal local. La mise en marche d'une des classes les plus élevées. Ces classes étant groupées ainsi v.g. 3, français consciencieux ne peut pas ne pas aller de l'avant alors que les M. JAMES CREGAN, de Montmar- exigences du département anglais anciens. L'orateur montra que le remercie son Alma Mater de tout le la entamer ses heures de loisir, il

# Remerciements par

Cette conférence donnée par une vention de l'A.C.F.C., est une innotera ses fruits et méritera d'être ces Français qui exprimèrent si no- de notre clergé pour les sages con-

M. de Margerie rendit hommage aux religieuse du couvent de Jésus- dence toute paternelle et dont nous Marie pour l'appui qu'elles apportent toujours aux réclamations du rappeler à cette occasion la double qu'ils ont bien voulu me conférer secrétariat des examens français. défense, faite par l'assemblée des en me nommant président et me "Elles font plus que leur part". Nous les remercions des critiques qu'elles dirigent vers nous, ajouta- de l'Action catholique d'adhérer aux | A tous, j'adresse l'hommage de t-il, cela nous rend un immense service et montre tout l'intérêt qu'elles nourissent envers les examens de français. Mère Ste-Emilienne en particulier mérite notre reconnaissance spéciale pour la préparation des examens de français.

### COMITE D'HONNEUR

M. ALCIME BOUVIER

M. Alcime Bouvier présente le rapport du comité de nomination, mité d'honneur soit élu pour récom-Sont confirmés dans leurs fonc- penser ceux qui se sont dévoués Raymond Denis comme président Le président général a été prié de d'honneur de l'A.C.F.C. (acclamademander au Métropolitain la no-tion générale). M. Louis Demay propose M. Raymond Denis comme président d'honneur de l'A.C.E.F.C. (acclamation générale).

Lecture par M. A. Bouvier de la liste de 18 candidats au comité

### Rév. Mère Ste-Marie Madeleine

COMMENTAIRES PAR LE R. P. FORTIER, S.J.

En Alberta, il s'est formée une Association groupant les institu-

mine, dit-il. Soixante et un pour certains districts ont pu rencontrer améliorer, de les utiliser. Ainsi tous refait par les instituteurs. La qua-unités scolaires. Si cette demande trième édition sort de presse et 4,-en faveur des grandes unités seo-500 exemplaires sont aux mains deslaires à été faite par la Fédération élèves. Ce manuel scolaire est des-des maîtres et maîtresses de la protiné aux élèves des grades 1 à 10 vince c'est à cause de la difficulté inel: et l'essai s'est révélé encoura-qu'ils ont éprouvée à se faire payer. geant. A l'aide de ce petit livre, un Aidons donc davantage nos maîtres élève normal possèdera à quatorze et maîtresses. Le peu d'avenir réans un vocabulaire utile et choisi, servé dans la position d'instituteur qu'ils saura écrire sans fautes. Ce explique le fait que nos élèves fimanuel se vend à la Librairie de lanissant au douzième grade ne se "Survivance", à Edmonton pour tournent plus vers l'enseignement. Voilà quelque chose qui va tourner à notre désavantage.

Discussion sur l'enseignement du français

L'expérience d'Alberta et de Sas-taxe d'éducation? Faut-il augmen-Faut-il oui ou non augmenter la katchewan prouve qu'il est avanta-ter l'octroi scolaire en laissant telle katchewan prouve qu'il est avanta-geux de n'entreprendre l'étude que quelle la taxe scolaire? Pour toutes d'une seule langue pendant au les écoles ou seulement les écoles moins la première, sinon la secon-de, année de l'école primaire. Cette langue doit être la langue mater-langue doit être la langue mater-pliqua la tâche du rédacteur des nelle. L'étude simultanée des deux résolutions et de leurs amende-langues aux grades un et deux don-ments. Un certain observateur fit la ne de mauvais résultats.

### Lecture des résolutions

trouvait en Saskatchewan des gens qui réclamaient une augmentation de l'A.C.E.F.C. S. E. Mgr Jos. Guy s'oppose caté- Nous publierons le rapport de la goriquement pour ce qui est du dio-séance de clôture, la semaine pro-

## travail sur l'enseignement du fran-qais. La Rév. Mère Ste-Léonide gracontre "L'Action Française"

XII a révoqué samedi le 15 juillet

cèse de Gravelbourg aux grandes chaine.

CITE DU VATICAN-Le pape Pie journal était opposée au Saint-Siège. Léon Daudet et Charles Maurras, Française". Les relations entre le Le décret émis par le Saint-Of- Saint-Office et ce journal étaient

Il s'éleva une chaude discussion

au sujet de la taxe d'éducation.

remarque que, pour une fois, il se

## La levée de la condemnation de "L'Action Française"

Déclaration du cardinal Verdier

PARIS-Après la levée de la mise aux querelles partisanes. Tous en-

que de Paris, communique: 4, 5 formant une société; 6,7,8 en la lettre de soumission du journal et la paix du monde." formant une autre. Le maître de l'"Action française" en un décret par lequel le Saint-Office lève la condamnation qui pesait sur ce journal depuis le 12 décembre 1926. Cet événement honore à la fois l'Eglise. dont l'autorité est si hautement reconnue, et les signataires de cette lettre, qui se montrèrent ainsi des cions les deux pontifes auxquels norable. Tous deux sont des géants nous devons cet acte paternel de de travail. bonté et que nous saluons le retour | Je remercie aussi specialement vation et nous croyons qu'elle por- à la grande famille catholique de nos évêques et les autres membres blement à leur mère leurs regrets seils que j'ai reçus d'eux à différenet leur attachement. Avec une pru- tes occasions, le remercions, le Saint-Père daigna bres de l'A.C.C.F. pour l'honneur cardinaux et des archevêques de fournissant une belle occasion de France, au clergé et aux dirigeants servir notre cause nationale.

à l'index contre l'"Action françai- semble, les catholiques français, désociété littéraire pour les élèves se", le cardinal Verdier, archevê- sormais unis, travailleront avec une nouvelle ardeur et dans une immense "Les journaux viennent de publier charité pour le redressement moral

† JEAN, cardinal Verdier, archevêque de Paris.

## Les activités...

(Suite de la page 3) chrétiens respectueux, soumis et fi- l'abbé Bauboux, sur qui retombent dèles. C'est avec joie et confiance toujours la lourde part de travail que, pasteur des âmes, nous remer- méritent plus qu'une mention ho-

Je remercie aussi tous les mem-

partis politiques et de prendre part ma plus profonde reconnaissance.

# Le programme....

(Suite de la page 5)

professionnels catholiques et de de fête légale en ce jour. langue française: médecins, dentises, avocats, agronomes, etc.

Si on veut placer les nôtres, il faut être renseigné sur leurs capacités, leurs désirs — d'où comité renseignements. Une fois placés, faut les soutenir, publier les succès; d'où, comité permanent de publicité et d'information. Et le grand médium de publicité seraient nos journaux catholiques et français, en attendant que nous arrivions à l'idéal, le quotidien catholique et français, doublé d'un moins bilingue.

Dans la Province, c'est un devoir strict pour nous de coopérer étroitement avec les autres groupes catholiques et de soutenir de toutes nos forces leurs revendications légitimes. Et ils nous le rendent bien.

### Le Canada

Notre Province est une partie de la grande patrie, le Canada, il faut être en relations étroites avec toutes les Associations Provinciales pour l'entr'aide mutuelle et pour l'union dans nos revendications

Notre Canada est un royaume, il

décembre, réclamons un déclaration

"Le Canada d'abord et toujours" tel doit être notre devise!

Mesdames et Messieurs, j'ai rempli mon mandat, j'ai essayé de mettre tout mon coeur à comprendre et expliquer ce programme d'éducation nationale que notre vaillant exécutif nous propose. Il nous restera à étudier les modalités de

sa mise en oeuvre. Avant, i'ose demander à notre aimable Président de bien vouloir sanctionner mes paroles, avec tous poste de radio français, ou du droits de réserve, s'il le juge à propos et de soumettre lui-même au vote du Congrès ce programme

unique de culture patriotique. Le Congrès approuvé le program-

### Cent cinq mariages

MONTREAL, - Grâce à l'initiative de la Jeunesse Ouvrière Caholique, cent cinq mariages furent contractés dimanche dernier, à la nême heure, au Stadium, en présence de 20,000 personnes, au cours d'une solennelle cérémonie prési-

# Discours du Dr L. O. Beauchemin de l'Alberta

Mes chers compatriotes,

L'honneur et le plaisir que j'éprouve en ce moment sont à l'équivalent des félicitations que je veux vous adresser à tous pour la tenue de ce Congrès. Je veux en plus apporter mon encouragement particulier aux principaux organisateurs et aux officiers de l'A.C.F.C. de la Saskatchewan, qui n'ont pas hésité à entreprendre le labeur difficile et ingrat de nous réunir à Gravelbourg. Il y a des moments comme cela dans la vie où le devoir appelle, et c'est en hommage à ces hardis travailleurs que j'ai senti moi aussi l'appel du devoir et suis venu avec notre représentant du Secrétariat, le Révérend Père Fortier, S.J., vous apporter les hommages et les voeux de nos compatriotes de l'Alberta, et notre franche et sincère collaboration.

### Hommages à S. Exc. Mgr Guy

hommage au digne évêque de Gra- ble qu'après étude sérieuse une cho- tempête. C'est là messieurs l'idée grandes figures canadiennes: "Le velbourg, qui a laissé chez nous un se comme celle-la pourrait peut-être qui a fait naître le Comité Perma- vingtième siècle sera le siècle du souvenir si vivace et pour lequel s'appliquer globalement à tout nent de Québec, et j'espère qu'il Canada, et j'ajouterai, les Canadiens nous gardons une effection bien l'Ouest, sans déranger pour cela saura rendre un véritable service français y auront la place qu'ils chaude et bien sincère. Il n'y a rien la forme de contribution que nous de surprenant que ce Congrès se avons maintenant. tienne à Gravelbourg quand on connaît l'âme d'apôtre et le défenseur de la race que fût toujours Son Excellence Monseigneur Guy.

Je laisserai le Rév. Père Fortier, le chef de notre Serrétariat, vous parler de notre association, me permettant de couvrir quelques grandes lignes qui nous seront peut-travail en général. Vous le savez, en

### Besoin d'union

par le temps qui court, pour trou- la chose n'est pas morte, le monde zière, Willow-Bunch; H. Pilon, Stproblèmes, et ceux-la en retour sont ble. connexés avec les autres groupes Voilà, chers compatriotes, les de votre province et finalement a- quelques observations que je voluais vec le tout canadien. Vous examinerez ces problèmes avec tout le détachement que requiert l'oeuvre, et plus vous travaillerez, plus vous Le fait français sentirez ce désintéressement que demande la race et que, j'en suis sûr quement avec votre vie.

### Collaboration

Vos problèmes, quoiqu'un peu différents, resemblent tout de mêvous apporter cette collaboration de l'Alberta dans les problèmes qui nous sont communs. Je ne veux pas dire par là que je peux régler vos problèmes, mais en certaines cirboration et non union complète, unité dans la diversité.

### Collecte à domicile

Permettez-moi donc de toucher intérêt commun. Les Manitobains et

### PIEDS ENFLES ET ENDOLORIS

Prompt soulagement

Deux ou trois applications de "Moone's Emerald Oil", avec friction assez prolongée pour produire la pénétration suffisante et en quelques minutes la souffrance disparaît. Quelques autres applications à intervalles réguliers et vous jouirez du confort d'un pied solide.

Et qui est mieux toute odeur est dis-parue pour de bon. C'est une combi-dépendre du Canadien français luinaison d'essence d'huile avec du cam-phre et autres ingrédients rafraîchis-même s'il veut que le Canada, puissant et ramollissant si merveilleux sance internationale, garde l'em-

pas à bon marché, mais elle est de qualité et économique. Tout bon pharmacien vend "Emerald Oil" — satisfaction garantie ou remise d'argent. français pour avoir l'unité natio-

que j'en sais vous réussit très bien. mation. Et pour les réclamer effica- d'interprétation non mesquine, tout Nous avons aussi une certaine col- cement, il faut les réclamer unanilecte à domicile, mais notre situa- ment. tion étant différente, la nôtre est plus difficile. Tout le groupe du Manitoba est pratiquement sous la juridiction religieuse de l'Evêque de St-Boniface, alors l'approche des nôtres par le canal religieux est plus facile. En Saskatchewan aussi vous êtes plus fortunés que nous dans ce domaine, vous avec deux évêques canadiens-français là où est le gros de notre population. Notre situation est plus délicate, nos évêques accordent plus difficilement

### Assurance mutuelle

les permissions d'entamer l'organi-

sation nationale dans les églises.

### Collaboration des trois provinces

Et que d'autres points communs qui pourraient nous intéresser - je n'ose les nommer de peur de soulever des doutes sur l'efficacité du 1937 nous avons réuni au Manitoba des représentants des trois provinces de l'Ouest pour discuter des Vous voilà réunis en congrès points communs — tout ce qui pour vous occuper de vos affaires en reste ce sont les minutes de cette nationales, comme dirait Monsei- réunion, qui fut très intéressante M. Fagnou, D. Carfantan, M. Demay, gneur Courchesne de Rimouski, et mais que des difficultés de temps, Dieu sait le besoin que nous avons d'argent, et autres choses n'ont pas tous de nous réunir et de nous unir permis de poursuivre. Néanmoins ver la meilleure solution aux dif- ne s'est pas fait en un jour, et j'esficultés nationales qui nous récla- père que nous pourrons avant trop ment. Chaque petit groupe a ses longtemps attiser le feu si possi-

vous donner pour encourager vos discussions.

Me permettrez-vous de faire une vous serez prêt à lui donner prati- courte revue de notre situation générale canadienne-française. La Shell River; O. Carrière, Storthoaks; plupart d'entre vous avez lu, je le suppose, le volume de Monsieur Siegfried "Canada, Puissance Interme bien aux nôtres de l'Alberta; je nuances d'interprétation, je crois dirai même du Manitoba et de la que ce volume contient beaucoup Colombie canadienne et, comme je de vérité et beaucoup de bon sens. exactement la politique que notre naud, Gravelbourg; pays poursuit dans le moment. Je ne veux pas entrer dans les détails, nous unire pour régler des problè- que notre situation actuelle n'est mes qui nous touchent tous, Colla- pas à la baisse. Que le Canada soit maintenant un pays bilingue, il n'y a pas à le discuter; c'est donc dire que le fait français est reconnu. J'ai été particulièrement frappé le premier juillet, chez nous du discours que prononça M. Brockington, préici un point qui peut avoir un sident de Radio-Canada, tout son discours a été pour demander à ses compatriotes de se pénétrer du fait français au Canada. Et pour nous, qui vivons en milieu anglais, vous devriez voir l'effort que l'on fait pour apprendre le français.

### Nos responsabilités

Mes chers compatriotes, dans le français a une responsabilité formidable, et j'espère qu'il se montrera dépendra du Canadien français luique des milliers de bouteilles sont preinte française qu'il doit présen-'Moone's Emerald Cil" ne se vend ter. L'abbé Groulx nous donnait,



vous-mêmes, je le crois, avez la col- | nale; c'est à nous de les réclamer avons tout intérêt à accepter le lecte à domicile, et cela d'après ce dans la mesure de leur juste récla-terme Canadien avec une largessse

### Le Comité Permanent

Comme vous avez pu le lire, les trois points préconisés sont: l'autonomie provinciale, un Canada bilingue, et un Canada canadien dans l'empire. Je ne vois pas qu'aucun Canadien français surtout ait à redire sur cette doctrine. Sachons donc alors faire confiance à ces hommes qui préconisent une véritable politique canadienne, et cessons de nous déchirer pour le plaisir de nos ennemis de langue anglaise, qui s'amusent et bénéficient de nos luttes. Je crois, messieurs, J'en arrive à un autre point com- que nous pouvons rendre service mun. Les associations américaines à nos compatriotes de l'Est en monet l'Association de l'Assomption ont trant un front uni. Il est plus facile messieurs, qu'en citant ces paroles une forme d'assurance mutuelle qui pour nous de trouver la bonne voie, de sir Wilfrid Laurier qui, malgré Nous sommes aussi venus rendre leur réussit très bien, et il me sem- et nous apporterons du calme à la tout, demeure encore une des plus à la race. Nous voulons nous aussi sauront y prendre. Si nous le voufaire l'unité nationale, et garder le lons, Dieu aidant, nous l'aurons. Canada aux Canadiens.

Poursuivant cette idée, je crois, mesdames et messieurs, que nous en étant dans un terme bilingue intégral. "Ad mari usque ad mare" de la mer à la mer; c'est là la devise de notre grand pays, et elle indique breuses que notre pays contient différences topographiques, diffé- la province et de l'Association des tième à peu près de la population. collaboration des différentes assorences géographiques, différences commissaires d'écoles de langue On pourrait croire que ces gens ciations. Si nous ne nous trompons, climatériques, différences lingua- française... les, etc., etc. Mais ces différences ne devraient pas être une raison à la désunion du Canada. Portons bien hautement et noblement l'étandard canadien français en quelque province que nous soyions; c'est comme cela que nous saurons attirer le respect de nos compatriotes de langue différente

### Conclusion

Et je ne saurais mieux terminer, J'ai confiance en notre destin.

### ENREGISTREMENT DES DELEGUES DE L'A.C.F.C

**GRAVELBOURG** 1939

via Demay, A. Carfantan, Mme A. J. Hamonic. M. Assié. Carfantan. M. l'abbé F. Joly, Wauchope; M. l'abbé M. Ferland, Storthoaks; M. l'abbé M. Baudoux, Prud'homme; A. Lau-Laurent; Père J. B. Cabana, Makwa; E. Caron, Batoche; J. F. Raymond, St-Denis; A. Pion, St-Denis; E. Durette, Shell River: C. Charpentier, Ormeaux: E. F. Blanchard, Duck R. J. Baril, Duck Lake; M. l'abbé J. A. Coursol, Jack Fish; Bru, Jack Fish; F. Lanovaz, Duck Jake: Melle J. Hamoline, Vonda; Mme F. Caillé, Vonda: W. L'Heureux, Tack Fish; R. P. I. Tourigny, o.m.i. bebret: R. P. R. Dion, o.m.i., Lebret . Crecan. Montmartre: G. Dorais Gravelbourg: M. Carbotte, St-Maurice-de-Bellegarde: Père J. Fortier. Mgr Thériault, Montmartre; J. Car-Mazenod; E. Bourassa, Radville; X. Coderre; J. L. Lazure, Lepage, Vonda; R. P. P. Piché, o.m.i., Prud'homme; H. Lepage, Batoche; land; Mme Fournier, Ferland; Minne, Laflèche; A. Parent, Meyron- Meyronne; L'abbé Demers, Saska- McPhail.

(Le Droit, mardi le 18 juillet)

A Gravelbourg, s'est ouvert hier

wan qui se tiendront à Gravelbourg

"L'esprit de coopération a inspiré

et solidifié toutes les classes de la

peine de citer au long:

les 18, 19 et 20 juillet.

Ine; A. Bouvier, Meyronne; M. l'abbé A. Poirier, Lac Pelletier; J. Monette Lac Pelletier; El Dumesnil, Lac Pel SAINT-BRIEUX — Père J. A. Ri- letier; L'abbé Brouillard, Ferland; ard, p.s.m., Louis Demay, Melle Syl- P. Bouvier, Lisieux; L'abbé C. Mollier, St-Hippolyte: W. Deshaies, Lisieux; L. Fafard, Lisieux; Philippe Perron, 'Montmartre; L. P. Côté, Père Piédalue, o.m.i., Gravelbourg; Montmartre: J. S. Casgrain, Prince-Albert; Dr Beaudoing, Ponteix; Mme Dr Beaudoing, Ponteix; J. N. Couture Ferland: A. Liboiron, Ponteix: Mme A. Liboiron Ponteix Mme François Mm's A. Chabot, Lac Pelletier: Melle Gertrude Chabot, Lac Pelletier: C Perland, Ponteix: S. Bechard, Sedley Bechard. Sedley; Mme A. V. Gervais, Laflèche: L. L. Béchard, Sedlev Melle M. Béchard, Sedley: L'abbé H Theunissen, Sedley: J. B. Béchard, B.A., EEM., Sedley: H. Bissonnette, Saint-Victor; S. Ducharme, Saint-Vic tor: E. Guégan, Assiniboia; Th. Landry, Cantal; L'abbé Jérôme, Glent worth; A. Monette, Lee Pelletier; D Dumesnil, Lac Pelletier; A. Pellerin Lac Pelletier; L'abbé A. Moquin, Meyronne, Mme Boileau, Hoey; Mme E Lalonde; St-Victor; Mme L. P. Côté. Montmartre; E. Bourassa, Radville; rière, Storthoaks; L'abbé A. Gravel, P.-E. Béchard, Sedley; A. Ayotte, Laflèche; E sidore-de-Bellevue; A. Gareau, St-Isi-Lebret; R. Marcotte, Prud'homme; dore-de-Bellevue; J. Ouellet, Dom-

Meyronne; nationale". A part certaines petites ville; D. Lepage, Vonda; Mme D. Isidore-de-Bellevue; P. Gareau, St. Velbourg: Ph. Marcotte, Buffers Lake Colombie canadienne et, comme je vous le disais tantôt, je suis venu

dirai même du Manitoba et de la de véritté et beaucoup de bon sens.

C. Denis, St-Denis; E. Longpré, Gra-rémy; Eudor Desautels, Ponteix; Mme E. De-East; H. Bissonetue, Maisonneuve; O. Boisselle, Gravelbourg; E. St-Ar-sautels, Ponteix; J. Cyremme, Pon-A. Boutin, Saint-Louis 728; R. Couro.m.i., Prince-Albert; F. Normand, Fauchon, Ferland; L. Fournier, Fer- flamme, Poirier; N. Deaust, Mathieu ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous en recommande la lec-mais je vous en recommande la lec-lec, Durette, Shell River; Onil land; A. Morin, Plessis; L'abbé A. A. Gareau, Bellevue; J. C. Ouellet ture — vous ne pouvez qu'en re- Loiselle, Prud'homme; A. Bouvier, Chabot, Eccl., Ferland; L'abbé Roger 3595; Eudor Desautels, 3316; Melle constances nous pouvons peut-être tirer du bien. Il est bien évident Meyronne; A. Thuot, Meyronne; E. Ducharme, Eccl., St-Victor; N. Cam-M. Mallon, Pelletier 2652; J. C. Com-Préfontaine, Prud'homme; J. Pain-chaud, Prud'homme; Mme J. Pain-chaud, Prud'homme; S. Bandet, flèche; A. Lalonde, Saint-Victor; A. Laberge, Survivance 4743; H. Bou-chaud, Prud'homme; S. Bandet, flèche; A. Lalonde, Saint-Victor; A. vier, Joe Ville 4867; E. A. Bui, Co-Prud'homme; Mme H. Baker, Sed- Bachand, Coderre; J. Benard, Pon- derre 298; A. Gaucher, Coderre 298 ley: Ph. Marcotte, Prud'homme; Mme teix; H. A. Barsalou, Ferland; Mme A. Cloutier, Mathieu; W. Bérubé, Bon-Hamelin, Sedley; Victor Campeau, H. A. Barsalou, Ferland; Raoul Bé-vouloir; Ph. Croisetière, Bonvouloir

> Les journaux et le Congrès Congrès des nôtres dans l'Ouest

tovens." le congrès des associations natio- est fière de l'esprit énergique, indus-Canada d'aujourd'hui, le Canadien nales françaises de la Saskatche- trieux et loyal de ses concitoyens wan. Il durera trois jours. A cette franco\_canadiens. Ils ont maintenu occasion, le premier ministre de si courageusement leur liberté relicette province, l'honorable W.-J. gieuse, politique et familiale qu'ils Patterson, a adressé aux congres- ont plusieurs foit été un sujet d'adsistes un message, qu'il vaut la miration pour leurs compatriotes d'autres origines.

> "Ce m'est un privilège et un plai-"A l'occasion de leurs prochains sir, dit le premier ministre de la congrès provinciaux généraux, à Sasnatchewan, d'exprimer mes meil- Gravelbourg, je suis certain que leurs voeux de succès aux congrès leurs délibérations et discussions généraux de l'Association catholi- confribueront largement au bien que franco-canadienne et de l'Asso- commun de la province et, à cette ciation des commissaires d'écoles fin, je leur souhaite le plus entier franco-catholiques de la Saskatche- succès".

> C'est là un magnifique et juste éloge de la minorité franco-canadien-Au cours des dernières années de ne de la province de la Saskatchedépression, il a été magnifique de re- wan. Cela prouve que les nôtres làmarquer combien les Franco-Cana- bas savent se faire admirer de leurs diens, malgré tous les nouveaux "is- autres concitoyens par leurs qualités mes" et les crédos politiques prêchés précieuses. Les Franco-Ontariens comme remèdes aux mar- de notre se réjouissent avec les Franco-Catemps, sont demeurés lo ux à leurs nadiens de la Saskatchewan et leur institutions gouvernmer ales et aux souhaitent le plus grand succès dans principes démocratiques qui sont la leur présent congrès.

C. L'H.

# société et en cela les citoyens fran- M. Raymond Denis

démontré qu'ils peuvent travailler | C'est M. Raymond Denis, l'un des la main dans la main et d'une fa- vice-présidents de la Société Saint-

| çon remarquable avec leurs conci-| Jean-Baptiste de Montréal, qui représentera celle-ci au congrès des "La province de la Saskathcewan Franco-Canadiens de la Saskatchewan, la semaine prochaine.

> Le "Patriote de l'Ouest" nous dit que les Franco-Canadiens de là bas attendent avec une joie particulière leur vieil ami. Cela s'entend, M. Denis, pendant des années, a été le président de la principale société nationale, l'un des plus fermes ouvriers de l'action catholique et française en Saskatchewan. Son nom restera lié à l'histoire de la vie française dans la province. Né et élevé en France, M. Denis est de ces Français qui ont su s'assimiler complètement aux vieux Canadiens. Rien ne le prouve mieux que le fait qu'il a été si tôt et si longtemps acclamé comme un chef parmi ceux qui l'entouraient.

Amené par ses affaires dans la province de Québec, M. Denis s'y est constitué l'ambassadeur de ses amis de l'Ouest, en même temps qu'il prenait sa large part de travail patrio-

La Saint-Jean-Baptiste ne pouvait avoir de meilleur représentant làbas. M. Denis est entre le groupe de la Saskatchewan et celui de notre province l'agent de liaison le plus désigné et le plus compétent qui

(Le Devoir)

# Le Congrès de la Saskatchewan

### Ses grandes lignes --- D'un bout à l'autre du continent: nos "soldats inconnus"

en elle-même les différences nom- double congrès de l'Association ca- çaise réparties sur un territoire con- catholiques et qui ne pourront être tholique des Franco-Canadiens de sidérable, ne constituant qu'un ving- que plus efficacement servis par la

pourrons le compte rendu et l'analyse de ces réunions; nous tenons ciennes attaches dans la province, missaires dite "Saskatchewan School à en rappeler tout de suite l'émou. Non seulement ils s'éfforcent de Trustees' Association", fera aussi vant caractère et l'exceptionnelle maintenir chacun chez soi l'esprit acte de présence au congrès. importance. On n'y pense peut-être pas assez.

toon; L'abbé J. A. Vachon, Coderre COUVENT JESUS-MARIE ..

GRAVELBOURG Mère Marie de Nazareth, Sup., Mère Sainte Emilienne, Elec., Mère Sainte Léonide, Mère Sainte Madeleine de Jésus, Mère Saint-Léonide, Mère Sainte-Madeleine de Jésus, Mère Saint-Louis, Mère Sainte Hélène de la Croix, Mère Sainte-Hubert, Mère Marie Gertrude, Mère Sainte-Véronique de la Mère Saint-Zacharie Mère Saint-Fèlix, Mère Marie Edward, Mère Saint-Leon, Mère Marie-Madeleine, Mère Marie du Sacré-Coeur, Mère Saint-Bernard, Mère Marie de Mag dala, Mère Sainte-Angèle le Merici, Mère Saint-Paul.

### Enregistrement des Commissaires d'écoles Franco-Canadiens

**GRAVELBOURG 1939** 

H. Lafrenière, Aussant; G. Phaneuf Mathieu, E. Gaucher, Croquest; J. V. Patoine, Croquest; M. Assié Saint-Demay, Saint-Brieux; Jules Hamonic Saint-Brieux; L'abbé M. Moquin, Mey ronne, A. Thuot, 'Meyronne: A. Bou V. E. Malhomme, Saint-Cyril; P. Lepage, St-Hippolyte J. F. Raymond, Dinelle; E. Durette Bérubé: G. Chalifour, Léoville; René Narré, Stobart; E. Blanchard, Stobart; Lanovaz, La Paline: W. L'Heureux Jack Fish Creek; O. Carrière, St-Edmond 8/84; M. Cabotte, Bellegarde; J Carrière, Saint-Thomas; E. Bourassa Radville; H. Labelle, Radville; C Denis, Casavant: A. de Margerie, Vonda: D. Lepage, Vonda: T. Dault, Aus sant; J. Gaumond, Lefort; E. Bouvier: Wesson: E. Longpré, Gravel ourg: T. A. Boileau, Hoey: J. Painhand, Prud'homme. E. Prefontaine Thuot, R. C. Seperat School; A. Bouvier Forcier, Gravelhourg: Gravelhourg: A. Raynet, Gravelhourg M. Bonneau, Gravelbourg: J. Ve olla Dicha. A W Pouvier Kramer Bandet Tranton O Bo Prince-Albert; J. N. Couture, McDo-Laflèche; A. Clermont, Laflèche; J. chard, Rosetown; Mme A. Thuot, J. A. Liboiron, McPhail; O. St-Cyr,

à Gravelbourg, en Saskatchewan, le de mille personnes de langue fran- térêts communs aux divers groupes Nous donnerons dès que nous le rité. Mais non, ils appartiennent à jorité, sinon totalement anglo-proun groupe énergique et qui a d'an- testante, de l'Association des com\_ la langue et les tradititions des anciens; mais ils s'organisent pour la défense du patrimoine commun. Grâce à d'admirables dévouements, ils ont des paroisses, un collège clas- boration. Cette collaboration est sique, un journal. Leurs associations évidente entre les divers groupes ont pour objet de maintenir, de de l'Ouest.

> tional. Il faut parer à des difficultés d'ordre divers, à celles qui résultent du milieu, qui subsisteront indéfiniment, à celles que l'évolution des circonstances peut faire surgir. Les heures de l'histoire de la Saskatcheewan paraissent appartenir au passé, mais de graves problèmes se posent quand même.

protéger tout l'actif religieux et na-

Le programme des congrès indique qu'on les examinera de près.

Nous avons publier hier la letttre que le premier ministre de la province, M. Patterson, a fait remettre aux congressistes. C'est l'un des hommages intéressants qu'on ait adressé aux Canadiens français.Le chef du gouvernement local marque le rôle important et digne qu'ont tenu en Saskatchewan, dans la période de crise que la province a traversée, les gens de langue française. - La province de la Saskatchewan, dit-il, est fière de l'esprit énergique, industrieux et loyal de ses citoyens franco-canadiens. On annonce en même temps que deux ou trois autres des ministres feront acte de présence au congrès. Cela devrait attester que les observations que pourront faire les congressistes ne tomberont pas dans des oreilles

Autre fait intéressant, et qui ne date pas d'hier: les autres associations de commissaires d'écoles catholiques seront représentées au congrès des commissaires français.

C'est aujourd'hui que s'est ouvert | Voici en effet une cinquantaine | Il est en effet tout un ensemble d'invont se laisser noyer par la majo- le président de l'association, en ma-

Cela encore doit être significatif.

Dans la province même on paraît s'orienter vers un esprit de colla-

La situation juridique n'est pas (Suite à la page 8)

voyage sur rail ou partiellement sur eau

# Est du Canada

Les splendides paysages d'Ontario, du Québec et des Maritimes près de la mer offrent un chan-gement bienfaisant pour l'esprit et le corps. Utilisez le confort des trains à air climatisé tout le long du parcours ou bien agrémentez votre voyage d'une croi sière de deux jours sur les Grands

Les billets réduits d'été sont main tenant disponibles partout et bons sur wagons coaches, touristes, et

MINAKI

Le spécial pour les ARRET A Grands Lacs quitte Winnipeg tous le mardis et vendrelans le Lac dis et fait la con le forêt mernection avec les bateaux a Port veilleuse.

Plus amples renseignements chez chez votre agent local.

CHEMIN DE FER NATIONAL DU CANADA

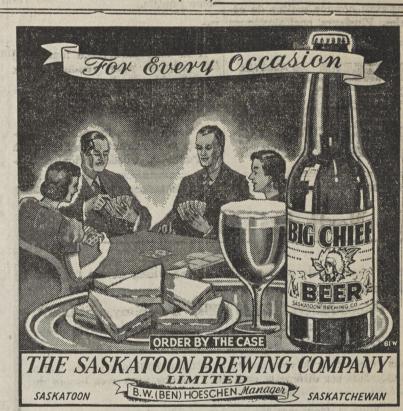

# SAINT-BRIEUX

DIMANCHE le 30 JUILLET

PELERINAGE A Ste ANNE

SOUS LA PRÉSIDENCE DE SON EXC. MGR DUPRAT, O.P.

A 10:30 — Grande Messe.

2:30 — Frocession Solennelle du T. S. Sacrement DINER servi à la salle paroissiale.

VENEZ EN FOULE INVOQUER NOTRE GRANDE PATRONNE.

CONTRIBUTIONS DE NOS CORRESPONDANTS

# La Vie Française en Saskatchewan

encerclant près de la moitié du vil-

lage. A plusieurs reprises, les porte-

bannières durent lutter contre le

Au retour, la foule se massa en

demi-cercle devant la statue de No-

tre-Dame placée sur un piédestal

élevé sur les marches de l'église.

Face à la foule, de chaque côté de

la madone se tenait le clergé. Notre

évêque, Mgr Guy, O.M.I., ouvrit ses

bras et son coeur vers cette large

portion de son peuple qui se pres-

sait pour le voir et l'entendre. De

sa voix forte, avec l'élan de toute

sa personne, notre évêque fit tom-

preuve passée. Disons notre credo,

que notre manière de vivre surtout

parla en français et en anglais.

Acclamations par la foule

Veuillez... protégez... faites fleu-

sations, notre presse catholique...

Revenus à l'église pour la béné-

cieux au pied du Maître exposé, le

bilan de ce jour. Et plus forts, plus

résolus, plus catholiques, nous som-

Les BB. PP. Parent et Harvey.

Rédemptoristes de Ste-Anne-des-

Chênes, Man., ont prêché une mis-

sion du 9 au 16 juillet. Jamais on

avait vu une telle affluence de mon-

Visiteurs au presbytère: l'abbé Pa-

les noms de Joseph, Hervé Antonio.

A M. et Mme Lloyd Delisle, un

Messieurs André Ayotte et Léo-

pold Bélair ont passé quelque temps

\* \* \*

\* \* \*

Ayotte ainsi que leurs épouses ont

passé quelques jours à Waskesiu.

à Waskesiu, au Parc National.

fait tant de bien.

rouard de Richard.

garçon né le 18 juillet.

le dimanche 16 juillet.

NAISSANCES:

Bénédiction du Saint-

PATRIOTE".

Sacrement

vent qui soufflait avec force.

Allocution de S. E. Mgr

J. Guy, O.M.I.

Selon une tradition qui remon- du Grand Séminaire de Gravel- vellement de Mazenod, leur adressa te à cinq ans, le 16 juillet dernier, bourg assistaient au choeur. la paroisse de Ponteix conviait tous A dix heures et demie, la messe des diverses paroisses et associales diocésains de Gravelbourg pour commençait. La chorale de Pontion entourèrent lleurs bannières le pèlerinage annuel à Notre-Dame teix rendit en grégorien la messe respectives en suivant la croix. Les d'Auvergne. Déjà, depuis plusieurs "Gaudeamus", dont l'Introit éclate chantres lançaient au vent l'Ave, semaines, M. le curé Napoléon Poi- et convie à la réjouissance. Les par- Ave, Ave, Maria. Suivait la statue rier et son vicaire, M. l'abbé Ansel- ties communes furent exécutées à miraculeuse et le clergé grossi par me Boudreau, ainsi que les organi- trois voix. Le R. P. Irénée Touri- un bon nombre de prêtres arrivés sations paroissiales activaient la gny, O.M.I., professeur de philoso- depuis le midi et en particulier de mise en branle de cet événement phie et de chant grégorien au sco- Mgr Charest, curé de Gravelbourg diocésain. Chacun devine ce que lasticat de Lebret, dirigeait, assis- et de M. l'abbé J. Branch, aumônier demande d'organisation la récepté de M. l'abbé A. Boudreau, vicai- diocésain de l'A. C. Le rosaire s'étion de quelques milliers de pèle- re de la paroisse. rins dans une petit ville depuis la MM. les abbés D. M. Dugas et A. toilette de l'immense église jusqu'au Chabot, du Grand Séminaire, pascomptoir des repas.

### Communions

Le jour se leva beau. Seuls quelques nuages légers tamisaient la lu- Tourigny, O.M.I. mière. Dès les huit heures, une foule de pèlerins inondait la vaste nef vide de colonnes, aux parois blanches se rejoignant bien hautes en voûte. Neuf confessionaux furent envahis des heures durant et des milliers de communiants se relayèrent à la table sainte.

### Grand'messe pontificale

Avant le dernier tinton, la prola bénédiction de son évêque. Lentement, les servants et le clergé prirent leurs places au sanctuaire. Son Excellence Mgr Joseph Guy, O.M.I., du R. P. Léon Boismenu, P.SS., de la prov. de Québec et du R. P. Gobeil, O.M.I., rédacteur au "Patriote". comme diacre et sous-diacre d'honde Laflèche, prêtre-assistant. Diacre et sous-diacre d'office: M. le cubé Sylvio Morin, chancelier du diocèse, agissait comme maître de cérémonies. Plusieurs ecclésiastiques Dîner

- OU ARGENT REMIS

saient pour la quête, précédés de messieurs les syndics.

Le sermon fut donné en fran-

## Sermon par le R. P. I.

cais et anglais par un prêtre natif de la paroisse, le R. P. I. Tourigny, O.M.I., du scolasticat de Lebret. Le prédicateur nous fit jeter les yeux sur la statue miraculeuse de Notre-Dame d'Auvergne, tenant son Fils en lambeaux après la descente de la croix. Nous aussi sommes fils de Marie. Nous aussi avons été cloués à une dure croix depuis cession du clergé s'ébranla du pres- dix ans d'épreuve matérielle. Jebytère pour se rendre à l'église. La tons-nous confiants dans les bras foule attendait en masse recueillie de notre Mère, la Vierge des Dou- ber sur cette foule ravie des paroles aux bords de l'église, dans la nef et leurs. Cette Vierge, est patronne spéles tribunes; elle s'agenouilla sous ciale du diocèse, puisque ses fils de l'avenir nous réserve de meilleurs prédilection, les Oblats de Marie Immaculée, nous entourent dans la personne de notre évêque et des Pères enseignants de nos grandes le proclame bien haut, pour l'exemévêque de Gravelbourg, était assisté institutions diocésaines. Cependant ple mutuel et celui de nos frères séla Vierge bonne semble avoir obtenu que le bras vengeur de son Fils nous. Le centre de notre croyance fini le travail de construction à la en nous donnant l'espoir de meils'arrêtât dans son élan pour nous est la Rédemption; vivons comme frapper, car, cette année, il y a pro- des rachetés pour lesquels un neur. M. le curé Louis Lussier, V.F., messe de récolte. Faisons monter vers la Procidence nos remerciements avec autant de simple con- elle est la source de l'espoir et de ré Antoine Poirier du Lac Pelletier fiance que nous avons mis d'humble soumission par les années passées. et M. l'abbé Albert Goedde, vicaire de Mazenod, respectivement. M. l'avoir la bénédiction demandée de notre pontife.

été préparé pour répondre aux levée vers la Vierge et son Fils que parents à Domrémy. appétits des pélerins.

### Procession avec bannières

A deux heures, les pèlerins alle-M. l'abbé A. Goedde, vicaire nou-

# The North Star Lumber Co. Ltd.

Cette compagnie approvisionne les villes et les régions suivantes:

Prince-Albert, Birch Hills, Domrémy, St-Louis, Hoey, Paddockwood, Crystal Springs, Weldon, Zenon Park.

Nous vous prions de vous mettre en communication avec nos cours à bois, dans ces différents endroits, lorsque vous avez besoin de matériel pour construction.

Vous y trouverez un service rapide et un matériel d'excellente qualité

# North Star Lumber Co. Ltd.

(Renommée pour sa marchandise) Bureau-Chef à Prince-Albert (tél. 2161) Bureau de la ville (tél 2775)



# Pique-nique Pelerinage à N.-D. D'Auvergne de Ponteix WHITE STAR la parole. Ensuite les représentants le 30 juillet SUR LE TERRAIN DE L'ECOLE

# diocésain de l'A. C. Le rosaire s'égrenait par groupe à haute voix. Les soixante bannières partageaient la procession en carrés recueillis Sports et divertissements Balle au camp

Grand

REPAS SERVIS SUR PLACE. BIENVENUE A TOUS

de réjouissance, et de reconfort. Si gonish en général. jours, sachons tirer profit de l'é-

M. Emile Bolduc, notre sympa- han au choeur. thique coiffeur est allé rendre visite à son frère à Albertville, sa-

\* \* \* parés, qui s'attendent à cela de banque locale. Ces messieurs sont leurs jours. renommés pour les beaux travaux grand prix a été versé. Contemplons qu'ils savent exécuter.

Notre-Dame la Vierge des Douleurs; M. Arthur Doucet de Makwa a l'abandon à la Providence. Mgr Guy passé quelques jours chez son frère, Isidore.

M. Fernand Rabut, notre si sym-M. l'abbé J. Branch, directeur pathique compatriote et acheteur diocésain de l'A.C., fit répéter par local de la Reliance Grain Co. ala foule des acclamations, suppli- vec son épouse et ses enfants est A la salle paroissiale tout avait ques et serments prononcés la main alle passer une quinzaine chez ses

la mort abandonne dans ses bras. rir l'esprit chrétien... les voca- fait preuve d'un grand amour du tions, nos institutions, nos organi- prochain, en se mettant aux ordres de notre curé pour aller chercher mands se réunirent dans l'église où notre journal diocésain "TENIR", en auto, chaque jour les plus éloiet l'organe de nos Associations "LE gnés et les plus pauvres de la paroisse.

> Mardi le 18, un feu qui heureusement fut éteint à temps, détruisit tout le linge et les vêtements de M. Charles Vallée et de ses enfants. On diction, nous avons déposé silenignore la cause de l'incendie.

> > Le Révérend Père Harvey, cssr., qui prêchait la mission à Laventure a pris le train ici, vendredi l'A.C.F.C. à Gravelbourg. matin, 21 juillet, pour se rendre, selon les ordres de son supérieur, La Broquerie, Man. y commencer une retraite fermée. Le Rév. Père Parent se trouve donc seul à Laventure.

En vacances chez son grand-père à Medstead, le petit Edwin Audette.

de aux services religieux à Spirit-Le 11 juillet M. Aurèle Lavoie uniswood. L'église était trop petite pour sait sa destinée à Mlle Rose Julien. Ferland. contenir la foule. Au point de vue Puisque c'était le temps de la respirituel, ce fut un succès sans égal. traite il n'y eut aucun amusement et Merci à ces bons Pères qui nous ont les nouveaux époux suivirent régulièrement les exercices de la mis-

radis de Laventure et l'abbé Gi-M. Gustave Caffet, malade depuis pour son rétablissement. A M. et Mme Antonio Neveu, un grçon né le 13, baptisé le 16, sous

Mme Lionel Turgeon est entrée à l'hôpital de la Ste-Famille, à Prince-Albert, cette semaine.

Le 12 juillet, avait lieu le service anniversaire de feu l'abbée Lucien Monsieur Louirs Morin est allé à Marcelin cette semaine par affaires. Martin. L'an dernier, presque au début de sa carrière, ce jeune prêtre Plusieurs de cette paroisse sont nous quittait pour retourner à Celui allées au pèlerinage de St-Laurent qu'il avait uniquement servi toute MM. Antoine Boudreault et Paul nous.

vions le bonheur de recevoir notre dens, soeur de l'enfant. La maman,

Lundi dernier l'assemblée des di- archevêque Mgr Monahan. Après la recteurs de la Caisse Populaire grand'messe chantée avec diacre et Burell au presbytère. Le rapport sous-diacre, Monseigneur adminisdu secrétaire a démontré que la tra la Confirmation à 31 enfants et Caisse fonctionnait à merveille, que deux adultes. M. et Mme Albert Pales prêts sont remboursés fidèle- radis étaient parrain et marraine. ment et que pas un seul sou n'a été | Célébrant à la messe; M. l'abbé Jolys perdu à date. Nous félicitons le de Wauchope; Diacre: M. le curé secrétaire M. Léopold Bélair pour Ferland de Storthoaks; Sous-diason dévouement à l'oeuvre de la cre: Rév. Père Lafrance. Le Rév. Caisse et du mouvement d'Anti- Père Durocher était maître de cérémonie. Mgr Blois de Bellegarde prenait place près de Mgr Mona-

Après quelques mots aux confirmés. Monseigneur nous parla à tous. Ses paroles douces et confiantes raffermirent en nos coeurs la foi en MM. Jos. et Rosario Tremblay ont Celui qui est notre Maître, tout

VA ET VIENT

Mlle Régina Toupin, R.N., et son frère Alphonse sont en visite chez leurs parents.

Mlle Simone Raymond, garde-malade, est en vacances chez ses parents M. et Mme Wilfrid Raymond.

petites filles sont arrivés jeudi soir pour une promenade de quelques semaines chez leurs parents.

M. le curé, accompagné de Jean et Octave Carrière est allé au Con-

M. le curé Brouillard et un grand nombre de paroissiens se sont rendus à Ponteix à l'occasion du pèlerinage.

Ferland comptait une quinzaine

M. l'abbé Gérard Courture était en visite chez son frère Jules à Régina la semaine dernière.

en visite chez M. Pat. Corcoran.

Mlle Cécile Cloutier de Laflèche est en visite chez des amies de

M. Joseph Nogue a pris pour épouse Mlle Anna Trudel d'Albertville. Nos félicitations et nos souhaits.

MM. les abbés Gérard Couture et une année de l'artériosclérose est Adrien Chabot enseignent le caté- L'Alberta et la Saskatchewan ont actuellement très faible. Nous prions chisme préparatoire à la première un double système scolaire officiel, Notre-Dame du Perpétuel Secours communion et à la communion so- public et séparé, encore que cette lennelle.

> Bunch en visite chez des amis la semaine dernière.

> Mlle Noëlla Chabot était en visite chez des amies à Ponteix il y a quelques temps.

16 juillet, Evelyn, Marie, Andréa, sa vie. Le souvenir de son âme enfant No. 10, (dont 9 vivants: 7 fild'élite demeurera toujours avec les et 2 garçons), de M. Léon Jor- chacun un plus vif sentiment de humeur. Le parrain a été Harry volonté commune de survie. Dimanche le 15 juilet, nous a- Kitson, et la marraine, Rita Jor-

dont l'état de santé avait inspiré, quelque crainte, s'en est tirée heu-

VOYAGEURS

Mme Paul Mullie et ses enfants sont revenus enchantés d'un voyage à Arborfield, où ils ont profité de l'occasion pour voir les principales merveilles de la contrée environnante. Ils ont bien voulu nous faire part de leurs plus fortes impressions. A Zenon-Parc, en particulier, ils ont admiré le beau verger de M. Henri Mercier, dont ils avaient déjà connaissance par le Patriote. Ils ont eu l'avantage d'une délicieuse conversation avec la charmante poétesse du Patriote, 'Marguerite", et d'un nouveau contact avec de vieilles connaissances, les familles Henghebaert, Brisebois, Potier, Tinant, etc., etc. A Crooked River, ils ont pu voir, en pleine activité, la plus grande scierie de la Sask. Partout, dans ie nord, récoltes superbes, mais aussi, moustiques en abondance.

Nous ne pouvons pas en dire autant à Saint-Hubert: nous avons permanent et de la Saint-Jean-Baptrès peu de moustiques, et nos ré. tiste de Montréal atteste éloquem. coltes, qui avaient tant promis jus- ment la fraternité des groupes franqu'au 1er juillet, vi nnent de souf- co-catholiques. frir copici sement des chaleucs tropicales de ces derniers jours. \* \* \*

NOTRE PIQUE NIQUE

Notre pique-nique du 13 juillet a remporté, à plusieurs points de vue, un succès au moins égal aux meil- paux congressistes. leurs du passé. Les sports surtout Mais faut-il se lasser de rappeler ont été fort appréciés du public. le magnifique spectacle qu'offrent sont disputés les prix avec acharne- qui, d'un bout à l'aufre du Canada, ment. Finalement Elcapo a eu le 1er s'efforcent d'assurer la survivance Prix, St-Hubert, le 2ème et St- de notre esprit et de notre langue John le 3ème.

emporté sur St-Hubert.

Le pique-nique nous a valu l'honneur de la visite de 3 prêtres distinqués: Les Rév. Pères Oblats de Varennes et Adam de Mareval, et M. l'abbé A. Giguerre, curé de Du-

AU CONGRES DE GRAVELBOURG

et dignement représenté par 5 délé- les causes qui nous sont le plus gués: 2 de la Commission Scolaire, chères? et 3 du Comité Paroissial de l'A.C. F.C. C'était bien arrêté; le voyage devait se faire en auto, et tout lut et l'hommage de notre profonde semblait avoir été parfaitement pré- gratitude. vu, excepté... un fâcheux contretemps, survenu la veille même du départ et qui a démoli toutes les combinaisons, élaborées cependant avec un soin si minutieux.

NOTRE ECOLE DE VACANCE M. et Mme Gaston et leurs trois RELIGIEUSE bat son plein. Si les une grande campagne de tempéran bre d'enfants aussi cosidérable que du tabac". Ils invoquent l'exemfaire de deux Révérendes Soeurs et dèle pour la jeunesse. de Mlle Maria Smeets, un excellent et fructueux travail.

Il y a quelques semaines, une as. emblée paroissiale eut lieu à St-Victor pour nommer les membres du Cercle de l'A.C.F.C. et une autre de délégués au Congrès général de assemblée des membres du Cercle nomma des membres pour remplir les différentes charges.

Les membres du cercle qui furent nommés sont: M. Siméon Dacharme, M. Henri Bissonettte, M. Léo Delorme, M. Willie O'Reilly, M. Mme Jean Bourré et quatre de Victor Ducharme, Mme Eugène Lases ses enfants de Mazenod, étaient londe, Melle Anette Gaudry, Melle Claire Lalonde:

> Président: M. Victor Ducharme; Vice-présidente: Mme Eugène Lalonde; secrétaire: Claire Lalonde.

# Le congres....

(Suite de la page 7)

rigoureusement la même au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta division ne corresponde point avec exactitude au régime québécois, a-M. Arsène Lauzière de Willow- lors que le Manitoba n'a que des écoles dites publiques. Mais l'on comprend que des situations voisines se posent quand même dans ces vastes territoires et que l'expérience des uns peut heureusement servir les Aussi, est-ce avec une joie parti-

culière que nous voyons figurer au programme de la réunion de la Saskatcewan des représentants du Manitoba et de l'Alberta. Outre les services immédiats que ces lutteurs pourront se rendre, ceci donne à dens et de Mme, née Rosalie Belle- force; ceci ne peut que stimuler la

De même la présence à Gravelbourg de représentants du Comité

# VETEMENTS

Bonne qualité CHAPEAUX et **CHAUSSURES** 

Chaque article est absolument garanti

915 Ave Centrale Prince-Albert

Nous n'insistons pas davantage pour le moment. Nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela. Nous aurons même le plaisir de publier les impressions de l'un des princi-

Cinq Clubs de Balle-au-camp se ces congrès, ces cours de pédagogie,

Tandis qu'aux bords du Golfe du Les enfants des écoles ont sou- Mexique des maîtres, des profestenu aussi une sérieuse joute de seurs, qui viennent à peine de déballe-molle. C'est St-John qui l'a poser le harnais, s'acharnent à préparer du matériel français pour la prochaine campagne scolaire au pays des bayous. . .

M.Onésime Gagnon évoquait hier, à Charlottetown, l'Acadien, "soldat inconnu" de la Confédération. Combien de soldats, qui restent malheureusement inconnus, eux aussi, ser-St-Hubert devait être largement vent avec une magnifique générosité

> Adressons-leur au moins de temps à autre, en bloc, un respectueux sa-

Omer Héroux

### CAMPAGNE DE TEMPE-RANCE EN ALLEMAGNE

BERLIN — Les nazis ont lancé circonstances ne nous ont pas per- ce, en formant un "Bureau natiomis de réunir, cette année, un nom- nal contre les dangers de l'alcool et d'habitude, il ne s'y fait pas moins, ple d'Hitler qui, dans sa jeunesse, grâce au dévouement et au savoir ne fumait ni ne buvait, comme mo-

NOUS DELIVRONS

Prescriptions remplies avec soin Vous trouverez ici tout ce qui s'achète dans une pharmacie PHARMACIE

TELEPHONE 2011

Le Magasin de Linge pour Dames le plus complet en

Saskatchewan

Grand assortiment et prix très modérés.

Avenue Centrale

### Accessoires pour **AUTOS**

de toutes marques Si votre auto a besoin de réparations, venez nous voir. Nos prix vous surprendront

### New Auto Wreckers

173 Rue River Prince-Albert, Sask.